m



2 Kopij pism A.T.

w t. x. S. 9.

prepisane wsystkie navydane

po v. 1844 w zomie.

Nastypnie cickwone tylks.

A. T. w pugilaresach rozdawanych.

2 kopij pism A.T.

w t. x. S. 9.

prepisane wrypskie richydene
pro v. 1844 wzunie
Nestopnie wshum blb.

Prespisalan mazyatkia skopiomana phasa G. napisy

Wyjątek z pisma Mistrza prywatnego, udzielonego braciom przez brata wodza.

Na wyzyw Królestwa, potęg Słowa Pożego, , Ducha świętego, na parę miłości, stawi się ognisko ducha ziemi, zatwardziały, skamieniały, w obranem niższem spoczywający.

To nierówne świętokradzkie starcie się rany. Duchowi ś-mu zadaje, za które ciężkie u Pana zastępów odpuszczenie.

Takież przyjęcie i dla człowieka - brata czyni się, a wszelkie odparcie napięcia, tonu czystego, niewinnego, jest rana; a miara czystościć i mocy napięcia się jest miarą winy. Chrześcianin zawsze w tonie i napięciu dla brata gotowy do przyjęcia rany -- cecha żołnierza Chrystusowego. Za rany ducha najwyższa nagroda u Pana - o ranie bierze się królestwo a krzywdę czkowieka.

"Je n'aime que l'ésprit, mais dans le corps de ma fenme".

Temi słowami do braci Francuzów Mistrz przedstawił fałsz ludzi, pokrywających zmysłową miłość miłościa wyższą.

Natrafiasz ciagle na świadectwa, które Bóg daje swojej Sprawie, a czy je podajesz drugim?

/Karteczka 32-ka, wydarta z nokesiku w pularesie otrzymanym od br. Szwejcera. Osatnie zdanie ("Natrafisz. ...) późniejsze pismo. Wskutek wydarcia, brak po likerze. and the late of the contract of the state of . MEDIAT

1842. Maja 20.

# Nowa droga dla brata Józefa. (W pularesie brata Strupińskiego.)

- 1. Przyjmowanie Łaski bez uszanowania i miłości spółka najświętsza zimna, po ziemsku odbywana -, stąd nierozróżnianie Łaski od podszeptu złego ducha. A uczuciem może się tylko spełnić myśl Pańska a święci Pańscy tylko gotowości dla pomocy oczekują i czystość jasnością i siłą obdarzą.
- 2. Kiedy korzenie się przed świętymi Pańskimi jest najpierwszą powinnością, a cóż przed Bogiem, Panem duchów i świętych?
- 3. Bóg ofiary, ognia, czucia, ruchu, budzenia, rozpalania ducha wymaga, a wielki w Królestwie Bożem ś. Jan jest wzorem tej najświętszej pracy ducha. A dotąd duch Brata swym własnym ruchem nie obrócił się, swym ogniem nie palił się.
- á). Ta ofiara daje widzieć, co Bóg, co Królestwo Boże, a co nędzny robak na ziemi.
- b). Ta ofiara z drogi rozkoszy ducha i ciała, z drogi używania w sobie, spycha i robi prawe poddanie się.
- c). Ta ofiara oddala od sądu zimnego, podnoszącego dumę stworzenia, odoychającego gorącość.
- d). Ta ofiara daje miłość bliźniego, zespala z nim, broni od niewolnego odosobnienia przez zamknięcie się w sobie.
  - e). Ta ofiara rozszerza siły i daje życie duchowi i ciału.
- 4). Sercem i magnetyzmem z ziemią zespolenie się, a duchy od ziemi ciągiem odrywają. Serce i magnetyzm wynieść się duchowi i w siłę wzrosnąć bronią. Duch wierny Panu mierzy wszystko miarą Pańską i podłuż tego pochyla się ligę ducha, nie krwi, wiąże, a ziemi używa dla koniecznej potrzeby, nie szukając w zaspakajaniu potrzeb rozkoszy poznaje te potrzeby sumiennie i sumiennie je zaspakaja, bo prawe zaspokojenie daje siły ciału a przez ciało duchowi, a służba bez siły nie spełni się.
- 5. Musi w służbie Pańakiej złożyć Bogu owoce podług gatunku ducha swojego, a to chodząc wedle Woli Najwyższej drogą duchową i ziemską, drogą dotąd zaniedbywaną, po dotąd nie żył dla zamarcia ducha, dotąd nie był ani duchem ani człowiekiem. Odtąd to oboje Panu postawi, tem obojem Panu usłuży.
- 6. Dla niewiadomości było to dotąd małą winą. Czystość, niewinność ducha niestracona nić łącząca z Panem i Jego myślą niezerwana; odtąd winy i kary zaczną się.

Takowy rys nowej drogi, przy błogosławieństwie na nią, w miłości ducha podaje

Brat Andrzej.

20 maja 1842. Nanterre.

oxiva voeded loging a - saeted line ofniers cally ble etch relocation a . rocks . adoub word tereselvaten ted renorm for one it reson elwiselder a inteller . and or of the state of the st ine fun sin bedon , enough sicremer sull fut sie fatch on secwardelines fatch lighter and ordered and lighted body et odo of bythe Lee medicate in a remote

Zebranie 4 czerwca 1842 roku w Nanterre.

Mistrz, wchodząc, rzekł do zebranych braci: "Pozdrawiam was, bracia, w Ojczyznie naszej!"

Jak wzbudzać ruchy ducha? - Każdy wzbudza ruchy ducha różnemi sposobami. stosownie do swego położenia, usposobienia i okoliczności. Żeby duch był obudzony, potrzeba mieć ideę, bo idea jest pokarmem ducha. Wylanie się ducha wzbudzonego dla Boga nazywa się deszarż (wystrzał) do Boga. Człowiek w ciele nie może prosto strzelać duchem do Boga; powinien wszakże starać się o to, aby strzał ten coraz mniej nachylony był do poziomu. Można ziemię kochać nie bluźniąc, jako też i przeciwnie. Żeby tego uniknąć, trzeba we wszystkiem ziemskiem widzieć Boga, kochać przez i dla Boga. Trzeba nawet część siły ruchu ducha użyć na rzeczy ziemskie, bo nie można być doskonałym będąc w ciele Inaczej duch podniesiony do prawdziwej doskonałości musiałby rozstać się z ciałem lub też nastąpiłaby waryacya. " w naszej jednak mocy, i to jest konieczna potrzebą, aby siła ducha była większą od siły ciała, która nas wiąże do ziemi. Stąd obowiązek wyszukiwania i używania tego, co ducha naszego obudza i wyzwala. Słyszałem od braci żyjących w Anglii, wpośród najchłodniejszej atmosfery duchowej, iż się ogrzewają i budzą zejściem się z sobą, rozmową. Byłem w Petersburgu dla Sprawy; miłym i kochanym byłem w towarzystwach, bo ludzie leną do tych, w których ogień płonący czują. Ale jak dochować ogień, gdy wszystko zimne, studzące? Oto w bobliżu miasta była stara ruina, w niej gzyms jeden z taką miłością zakreślony, że dość mi było spojrzeć nań, a już się ożywiłem. Tam więc chodziłem.

Objaśniam to przykładem. Przypuśćny n.p., że csiła ciała równa jest 60, a duch może się tylko zdobyć na 50; w takiej walce siła mniejsza ustąpi sile większej. Żeby zaś temu zapobiedz i dać przewagę sile ducha, trzeba, jak tylko poczujemy w ciele irytacyą lub opanowanie złych myśli, gniewu i t.d., chwytać się środków pomagających duchowi. Często szklanka wody zimnej, przechadzka, kąpiel, puszczenie krwi i t.d. przeważy stosunek na stronę ducha. Wtenczas duch wyższy siłą od ciała weźmie je w karby swoje -- i to stanowi medycynę Nowego Zakonu. W takiem usposobieniu łatwo odepchniem pokusy szatańskie. Bo co to jest szatan?W szeregu duchów każdy niższy stara się wyższego ściągnąć do siebie, jak wyższy podnieść niższego. Stąd pokusy. Najsilniejszą bronią przeciw nim jest czumie wyższe, bo to nie tylko jest im nieznośne, ale nadto, stając na takiej drodze wskazanej nam przez Boga, zbliżamy się do duchów wyższych, które swą doskonałością dodają siły, pomagają dążyć dalej.

Zacząwszy od nieości aż do Chrystusa wszystko jest stwoszeniem jednego Ojca; wszystko, kształcąc się, dąży do wzoru, jaki nam Bóg wskazał w Chrystusie. W tem dążeniu jedni drugich wspomagamy, bo we wszystkiem jest harmonia. Duch niższy, ospały, nie jest sposobny do częstych ruchów, więc Bóg budzi go różnym sposobem. Tak morze, wiekami tłukąc i ścierając skały, wydaje Panu wyrób miłości. W szeregu stworzeń organicznych pierwszym pierwszym do tego bodźcem jest popęd płciowy. Robaczek spałby w swojej norce, gdyby ten popęd w pewnych porach roku nie zmuszał go pełzać, szukać samiczki i tym sposobem harmonizować się z innym duchem tegoż stopnia.

Pomiędzy narodami duch Izraela najwięcej jest do Boga podniesiony, ale tylko podczas modlitwy, w bożnicy; ale, że poza bożnicą nie może być zaspokojony na właściwej sobie drodze, to jest na drodze do Boga, zbacza więc

Jak asbudaas recept dechar - Radov asbudaa escopy dechudaa ist deput eis einnigh .edeub memmewoo Jest sehr co .sehr deim edesawoo .vocat waterstand the Boys negywe sie deseate (wystrzel) do Boys, Caloviek w ciele nie roże ogosto strzelać dgonem lo Bods; powinien wszakże starać się o to. melwiseven en aderaj , čenkinu obet udež , elovicevio i bet odet , celožula olo ruchy ducha utyd na rreczy riemskie, bo nie można byż doskonatym będąc w ciela s ets deteror votelaum localendant towishward of vactaginhoo doub faroari oresten lab tes asstablisher warvacys. . a asset jesask woov, i to jest kontees of estein een enough, sieto vite bo estein eigh adoub elie vde . edesudon en rieni. Stad obowiesek wyszukiwania i używania tedo, co ducha deszeno obudza Evler w Feteraburda dla Sprawy; wilym 1 kochanym byłem w towarzystwach, bo sayme jeden a teka milosola makreślony, że dość mi było apojazeć nad, a już logiso exeleios elle colev telket w 100 en bydots owlys ele esor doob e 108 atle wiekered. Zeby zaš temu zapobieda i daš przewadą aile duche, traebe, isk tylko poczajemy w ciele irytacya lub opanowanie złych myśli, eniewu i enwytas ate éredków pomusejących duchowi. Czesto azwlanka wody zimnej, preeovadate, impiel, pusaceeds keed i t. d. graeway stoomer no strone luoba. Incompte of I -- stone where we state we know a work associated and the stone of th exeletalister , ventos to along the to along the total of case, or section of the test orders wysers, be to mis tylko lest in miserno, and nesto, stated on taking drodge wakazanes nam orgen Bode, splitamy sig do duolów wyżerych, ktore swą doskonalościa dodają siły, pomedają dążyć dalej. obenbe; weinexecuse test offeren service of is indonto to veresce? Ojos; wasvetto, karterogo sie, daży do wzord, jaki nem Bog wakazał w Chrystucio. A ten detente della drudich wacometamy, op we warystkiem jest barmonia. Duck niesky, ospały, nie jest sposobny do exestyon rughow, wise Bor budsi do rozors sposobem. Tak modes, wiekami tiukgo i dolarająo skaig, wyłaje Pagu wyrob milosoi, w seeredu stworzed depentezayen elecwszym plerwszym do tepo bolscer Heat coped plainwy, Hobaczek apalby w wwojej goroe, sayby tea poped medocoge mys i theoimes caves, sealed of lesques old alor design services a Powledky narodeni duch Tracela asimised jest do Bors podatesiony, ale tviko polezes moditav, tw moznicy: ale, ze noza botales nie może być essentiony of wishelvel sobie decire, to first as drodge to Boda, abseza wiso

i rozprasza się na ścieżki ziemskie; stąd skłonność do szachrajstwa i t.d. Tak jak w chłopku naszym, w którym ruch duch budzi się przez nieszczęście, gdy nic zaspokoić nie może, oddaje się pijaństwu. Duch bowiem raz obudzony, mając już siłę, musi ją wywrzeć koniecznie. I tak, gdybyśmy dziś, po obudzeniu ruchów ducha, pola właściwego dla wylewu nie mieli, siła poruszona uniosłaby nas na straszniejsze, niż przedtem, bezdroża. Szczęśliwy kto jej użyć może na drodze do Boga zbliżającej.

Położenie Pierwszego Szeregu względem Mistrza jest takie, że nie my dla niego, ale on dla nas.

Kto z braci wpadnie w błoto i zawoła: "wyciągnijcie mnie z błota!" - ten jest kochany; ale kto zawoła: "chodźcie tu do błota, bo mi tu dobrze!" - ten jest buntownikiem, ten zmienił ideał, w którym połączyliśmy się.

Co to jest Pierwszy Szereg? - Iskra świeci, ale nie stanowi ogniska; wiele iskier razem złączonych tworzą ognisko, które może wywrzeć wielką siłę. Każdy z nas, czując w sobie ruchy ducha, pojedynczo uważany jest tylko iskrą; razem zaś połączeni złożemy ognisko czyli Pierwszy Szereg, który, stanowiąc punkt środkowy, może się nieskończenie rozszerzyć na wszystkie strony. Wody spokojne śród mrozu nie ścinają się, póki nie znajdzie się punkt, około którego kryształki i igułki poczęłyby się tworzyć. Często słomka jedna sprawúje, że jezioro stanie.

Idea z miłosierdzia Pańskiego zesłana Nowej Epoce świata, w ogniu miłości i prawdy jest sprawą urzeczywistnienia żądzy: Święć się Imię Twoje - Przyjdź Królestwo Twoje - Bądź Wola Twoja jak w Niebie tak i na ziemi.

Żeby służyć tej Sprawie Pańskiej, trzeba ofiary z ducha. Żeby duch mógł, jak powinien, stać się potęgą działającą, która sama tylko będzie teraz rozstrzygała wszystko, trzeba go wznieść aż do bezpośredniej styczności z Niebem; żeby tak wznieść, trzeba go oczyścić.

Związek docha w ciele z duchami wyższemi bez ciała - świętych obcowanie - jest głównym dogmatem wiary w Ipoce Nowej. Natężenie tego związku będzie miarą cnoty, siły, wielkości. Wszystkie inne cnoty dawniejsze mogą tylko być uważane jako podstawa tej świętości; bez niej teraz nie masz owocu.

Doskonalenie się ducha przez koleje w czasie od początku do końca, na jakich go Bóg stawi, podnosząc lub zniżając w szeregu jestestw odbywają-cych pielgrzymkę na glądbie i przy globie, jest drugim dogmatem tłumaczącym Dzieło Miłosierdzia Bożego.

Wyzwolenie ducha, aby działał samoistnie, podnosił się na drodze prostej do Boga, zależy na zwyciężeniu nie tylko ciała, ale i umysłu. Pierwsze wieki chrześcijaństwa miały za zadanie złamać twardość organizacyi fizycznej; teraz jest powinnością złamać dumę rozumu. Rozpasać swój brzuch albo rozpasać swój rozum wychodzi na jedno w obliczu Boga. Członki ciała i członki umysłu są tylko organami ducha. Duch, wpędzony całkiem w którykolwiek organ, poświęcony na jego rozwinięcie anormalne, nędznieje i upada.

Narodami rządzą duchy. Nim przejwiesz granicę państwa, masz pierwej stoczyć walkę z duchem niem rządzącym. Tak i w bitwie. Wypadek jej zależy od wypadku starcia się dwóch kolumn duchów. Reszta potem jest tylko powtórzeniem na ziemi. O walkach duchowych mówię wam z doświadczenia, bom je staczał.

Colobedte Bierwayed, Secreed wedleder Wistre jest takis, to die we whele ishier rayer alsoronych twores ofnisho, ktore rote www. etc. le. Każdy z nes, wzcjąc w mobie rughy duona, cojetynowo uważeny jest tylko takes; rawes as polycomat slokeny ofalsko carli Flernary Szered, ktory, etssprawde, to jeriero stante. Prayids Rediestwo Twoje - Badt Rola Twoja ish w Wieble tak i na riemi. deby sludyd tej Sprawie Padekiej, towers ofiery z ducha. Zeny duch rozstravjala wasvatko, traba do waniedo as to bespostedniej styrasofoi s Wieben; tehy tak wallest, terebe to oczyścić. Twigges doors w ciele z ducheni wytereni tes ciele w shoot despiny -ed unveing obed einstele. Lewell scool w vastw medenhol wundit dest - ein date stars enoty, sily, wielkosol, desystale inne onoty dawnielese work tylto byd unatage jake podatawa tel dwigtosdi; ber ale terar ale mase oween. even platery we didn't a rew elobie, jest drudin domatem thursesory we work of a fleoring , eintelores felelat von , edopt einelowers wiewi obrecesilanistwa wialy sa sadacte when twartook offenisacyl flayorrecessed away north wyobodai ne jelno w oblicac Soda. Kribaki ciela i calon-Wi newer's es tyles ordenent doors, Books aredemony germies whitesternish organ, unawigeous of total regulations and an enterior of the contract of the od wynedku sterole się dwood kolumo duchów. Acesta coter jest tylko powtórza-

Bywałem świadkiem jak dziecię słabe kolumną swoją odparło zamachy przeważającej siły fizycznej. Duch para. - Chodzi o nadanie ognisku duchowemu cechy ogniska ziemskiego, o nadanie tej parze Boskiej twardości kamienia. Ziemia ma swoje ognisko; stąd siła Anglii. Duch Francyi wyższy, ale nie ma ogniska; bez jego utworzenia Anglia w walce odniosłaby nad Francyą zwycięstwo. Wejście jednego ducha niższego w grono wyższych rozrywa harmonią, gasi rozdete ich ognisko. \_\_\_\_ Zebranie 10 czerwca 1842 roku. Wielka radość dla sumienia obciążonego, kiedy w krótkich rzutach może widzieć proste ścieżki obowiązków; inaczej będzie się trapić, jeżeli do jednej idei obowiązków nie zbierze. Dzisiaj, kiedy nasze czucie potrzebuje spoczynku, to skracanie jest nader ważnem: w epoce, gmzie wyzwolony duch działa, może spocząć tylko na idei Pańskiej. Bo kiedy w epoce ziemi nawet, jedna idea robiła wiele, teraz jedno czucie, podsycane jedną ideą, będzie naszym zasiłkiem, pochodnią. To jedno czucie może być extraktem i owocem pracy; niecąc to uczucie, możemy być sprowadzeni do jednej idei.-Obowiązki Pierwszego Szeregu sług Sprawy. Pierwszym obowiązkiem jest utrzymywać ton Sprawy, czucie przyjęte przez nas, ten ogień podany z wyż, którym może się zapalić i utrzymać to, co Pan przygotuje. Wszystko jest w tonie. wszystkie niewidome siarki Pana jeden ogień może tylko zapalić i temu fejerwerkowi inne ognia uniesienia, egzaltacyi, entuzyazmu, nic nie zrobią; nie zapalą fajerwerku, owocu nie przyniosą. Jest to ogień Nowego Zakonu. Stąd jak wielkie wasze powołanie, sami czujecie. Trzeba utrzymać ton miłości i czystości, aby w ruchach ducha jednym ogniem Szereg paląc się, płonąc, ognisko Pańskie utrzymywał. Pierwsi macie przyjmować zdrój Łaski dla Sprawy. W utrzymywaniu tego ognia, tonu, jest wiele walki, bo takiego ognia jeszcze nie było, a wszystko stara się ten ogień gasić, oziębiać. Zespoliliśmy się w ideale i między nami ten ogień święty ukazał się. Ja o tem wiem. Kiedy więc ukazał się, trzeba go utrzymywać. Ten ogień uprzedza epoki i Sprawy, i ten ogień chyba po skończeniu epoki drugiej w całyci narodach zajaśnieje, zajmie się. Za Jezusa Chrystusa ogień Jego zapalony zaledwie dzisiaj owoc wydaje; i w epokach poprawczych ogień miłości zaledwie się na końcu epoki zajmuje. Tak więc sam ideał może być daleki. Paląc ten święty ogień jest naszym obowiązkiem czuwać, aby złe nie wprowadziło tonu niższego. Jest to trudna walka zawsze swój ton jeden utrzymywać. Mówiąc o tym tonie, winienem wam dołożyć, że kto temu tonowi nie podda się, ten do ziemi obiecanej nie wnidzie; a na ziemi, którzy pozostaną, nie użyją darów ziemi, nie użyją Ojczyzny. Jest to przymierze Boga z człowiekiem, jest to co stanowi Ojczyznę. Ludy sławiańskie jeszcze tego nie miały, bo były dotąd w dziecinnym wieku. Dotąd Izrael tylko między narodamił Dziś szczęśliwy język polski, bo już rozkazy z nieba w tym języku przychodzą. Jest to zastosowanie siły do działania; jedno czucie wzbudzone jak zbiór wody rozleje sięna różne kanały, w różnych kierunkach. Ale nie myślmy o kanałach, o kierunkach; myślmy raczej

stat site Anglii, ouch Teanoyi wysawy, ale nie so centaka; bes jedo utworzerelation latinate dicta nilemate w drops wyserved restrict electer roxdete lon ofnieko. jedne ides nobile wiele, teres jedne causie, consycane jedne lites, bedste nesone I metalentwe byd ason elouse onbel of .gintodoco .melilies mysesp Pierwany, obowiąskiew jest utrzymywać ted Sprawy, oducie przyjete przez nee, ten octen podeny z sys, atčrya roże się zapelić i otrzymać to, co Esa work tylko sapalid i teru fajerwerkowi ione ofois unicatedia, edualtecyi. orniem Swered palao sia, plongo, odnisko Padawie utrzymywał. Figrasi wacie -e' delto del cle enere expense of the bylo, a weavent elect obeided of "inter ald, owledged, Yespoliliday sig w ideals i siedsy new ten offed swigty oldered eig. Ja o tem wiem. Riedy wigo ukasal sig, traebs to utrzymywaó. Ten ociet sig na konou epokt zajmuje. Tak wiee sam titesi może być dalaki. Palac ten obiscened nie woldzie; s os ziesi, którsy pozostany, nie użylą darów ziesi, Ojervene. Ludy siewienie jescore toto nie wiely, bo były dotak w dzieolnova wieks. Cotal Izrael tylko mighay danodamil Drid zzozačlivy jezyk polski. bo w rosavon kierudwach. Ale ale myslmy o kanalach, o kierudwach; myslmy carmet

jak zbiór potęgi ducha utrzymać; inaczej upadlibyśmy w doktrynę. W jednym sapasie siły ducha utrzymywać, a potem wywrzeć je na drogi, jakie Bóg poda. Jest to ogólna żądza, aby wszystko i wszędzie działo się podług woli Boga, szło w karbach woli Pańskiej. Waszym to jest obowiązkiem i nam nader potrzebnym, i tą tylko ideą możemy się utrzymywać, nie będziemy mieli wrogów. Rosya, dziś uważana jako nasz największy nieprzyjaciel, powinniśmy żądać, aby była wielka i świetna -- ale podług woli Pana, ale w karbie Pańskim; bez tej żądzy duchby nasz zgasł. Krew nawet (trzeba być gotowym przelać, aby Rosya była wielka, świetna wedle myśli Bańskiej. Poświęcać woli Bożej wszystko -- oto najważniejszy punkt służby. Tą ideą, kiedy zapalemy się, wróg jęknie; bo naszych niechęci nie zlęknie się. Mikołaj zna tę sprawę jak, daj Boże, żeby wielu naszych ją znało. Czucie, żeby wszystko szło podług woli Bożej, jest straszną potega, bo zespala się z nami wola Boga. Czucie, sympatya do Boga, która wyrabia się wiekami, czucie sympatyi i miłości wrodzonej, oto, co jest własnością ducha. Stąd czucie do całego Królestwa jako cząstki znakomitszej Pana; z tego miłość rozciąga się do mniejszych jeszcze cząstek, do naszych bliźnich.

Bóg, najwyższe światło, potem zastępy Pańskie, duchy wyższe, niegdyś nam równe, potężne, dziś w ciele niemogące działać, ale nam dopomagające; nareszcie ludzie czyli cząstki braci naszych, w których się iskra J. Chrystusa zapaliła i pali się, chociaż różnie zakopana, zamknięta pod niedolą, łachmanem i t. da -- oto do czego czucie nasze budzić i podnosić powinniśmy.

Jak rzeka zamknięta w korycie rozlewa na brzegi, tak też i z zatamowania Ducha Bożego największe bywa zgorszenie. Więc gdziekolwiek tę iskrę u brata zobaczemy, uszanujmy ją i starajmy się uwolnić go z więzów. "Na globie naszym, gdzie się ta iskra Jezusa Chrystusa rozgałęziła, trzeba rozciągać uczucie miłości i do szeregu niższego. Wszędzie należy widzieć ostatni wyrób. Tak jak w fabryce fabrykant nie zraża się nieczystością pracy i pośrednich wyrobów, przez które materya przejść musi, ale tylko ma na celu ostatni wyrób, tak i w fabryce Boga tą miłością ostatniego wyrobu powinniśmy być zapaleni i to co jest i co stanowi miłość. Czemże jest miłość? kochać? za cóż kochać? Kiedy kochamy Boga, żądajmy, aby tego wyrobu było jak najwięcej; trzeba robić z naturalnych pobudek, Uziecku mówiemy tylko: kochaj mamę, kochaj papę! Młodzieńcowi tłumaczemy pobudki. Darujcie różnym okolicznościom, bo to ziemskie niskości -- i rozmaitym różne łacno przebaczać potrzeba, bo każdy twór według swojej natury owocuje; wszakże na jabłoń dziłą nie gniewamy się, że kwaśny owoc rodzi. Żądać, aby wyrób był wielki w fabryce Pana; stąd musi miłość czynnie ku temu dążyć -- i dlatego, kiedy nam Bóg daje żonę, rodzinę, urząd, a nie dopełniamy urzędu, biada nam! Bo każdy urzędu swgo dopełnić musi; bo czasami wieki upłyną, zanim się spełni wyrok nieba, - i czy tu, czy na drugim świecie musi człowiek dopełnić swego. Przyjęcie więc do towarzystwa swego braters: kiego wszystkich istot, na globie i przy głobie pielgrzymkę odbywających, jest konieczne. Pan wielką jasność z tego chaosu wyprowadzi i złączy w kolumnę, której podstawą nicość a szczytem najwyżsi cherubini, którzy globu tego nie opuścili. Święty Jan ewangelista jest w tem kode cherubinem najwyższym -i dotąd globu tego nie opuścił, gdyż praca wyższego nad niższym nie tylko niższemu, ale i wyższemw jest wielce użyteczna. Stąd widoczna i jasna, dlaczego wyższa kraina zajmuje się tym światem; bo to nie tylko dla ludzi, ale dla samychże duchów ostatniego wyrobu, ostatniego (że tak powiem) szlifu, jest potrzebne. Tego, co nie wiem, nie powiem; ale, co wiem pewnie, to wam podaję za pewne. Do tego braterstwa należy ten Cherubin; wszakże łacno pojąć, iż nie w ciele, bo niepodobna, iżby w niem taki ogień silny mógł się palić.

secrete silv Jaghe where, a dotte wyerred je ne fromt, jekie 86¢ rode. .seed ilow buffed six claims sixtered & okusyew you .sets childre of Jeel. ewis w Market wolf "Statte, Taley to jest obowigation I cam nader potresbwielks i swietes -- ale coling poli Fana, ale w karbie Fahating bes ist saday ductor ass ress. New newer tracks by dotowyn presist, aby Hosy's byte wieltexten odo -- odseysem textel Hondries. Potwissed woll Bodes werested -- oto nedwatdowner od :etniet bon .ele weeleder viely .esbi el .voide dinod weelein niedwick die ziekale eig. Wikołed and to aprewe dat, dat Boże, teby wielu coserved is reals. Crucie, temp warvetto arts podded woll Bores, jest atragge potery, be sessels sie e nami wels Bods. Cerels, sympatym do Bods, ators my--donesiw jest co .oto .jenosboww lodolim i tytuowys clouso .imeraiw cis alder

car rowne, notedne, deie m ciele niewczące działeń, ale nam donomatające; nareside ladrie cryli creatki braci assign, w których się lekra J. Unrystasa rapalita i palt sie, chootat coinia zakopana, zaminista pod niedola, dachwanem t t. d. -- oto do eseso esuas e nesse budaió i podnosió powinaleny. sinewowster of test was libered as swelson sicyons w signifies elect well-

sobserent, usranulmy is a starsamy sig umoloid so a wisson. We slobie onsays, chais ste tekes Jewes Corystuse rox stextle, tracks roxsisises usesder .doww intereo beiste wielen elsbesen .opeseic uteres of i jobolim old -onym delaberace i spery giological eig alecayetodela precy i poéredalch myrobów, przes które waterym przejść west, ale tylko wa na celu ostatei wyrób, i to co dest i do stanowi miloso, Czente jest mitosof kochacy za móż kochacy Kiedy Kocheny Bote, Radelmy, aby tego wyrobu byłg jek nejwigosty trzebe robie e naturelayed pobudek, uziecku mówiemy tylko: kochaj mame, kochaj papel Włodriends to od .wordensorious mysica stolured .inbudog vmexosmoid income ist spiles sont ybies on redesator passedesan opper entire mytiemson i -- losoreto oroc rodel. Zadeć, sty wyrob był wielki w fabryce Fana; orad wusi wiloso czynale ku tewa datyć -- i dlatego, wiedy new Bór daje sone, rodzine, orwad. ed lieur bielegob ogwe uteren voted ou leen eteid .uteren greiniegok ein e oresert wiski uplyne, rantm sie apeint wyrok niebs, - i ory to, ory na druckin Swiests must extended dopeints sweet, very tende wise do tomareyetwa sweet with tigo nezyetkich istot, na dlobie i przy słobie platerymke odbywających, jest konieczne. Pac wielką jasność z teżo chaceu wyczowadzi i złędny w Wolumnę, Wto--- wysekwise meniduredo eded wet w test essilebnewe net wretwe . Historia I dotal cloba teco die opuseii, caya oraca wyżazeko dad oliszym die tylko -elt .coset i somoctiw best .comoctyto coleiw ice; wmematyw i ele .comoctie ole isbul alb owlys ain of od ; medelwe myt sie ejumies aniers spekyw obesc lest coterabne. Tero, co ole miem, die powiem; ale, co miem pewale, to waw

Dziś on jest pierwszym, jak to już powiedziałem, szczytem tego braterstwa, a proch, piasek, również wyrób Boga, jego podstawą.

Co to jest nicość, nie widziałem; o tem wam nic powiedzieć nie umiem. Heszta zaś czemże jest? Jest naszem braterstwem, jakkolwiek dalsi lub bliżsi są to bracia nasi. Jdea ta nie jest dzisiaj zwyczajna. Gecz kiedy Pan do ojcostwa swego wszystko przyjmuje, jakżeż my czegokolwiek do braterstwa naszego przyjąć będziemy się wzdrygali?

Prawdą, jak ogień drzewkiem, ducha swojeko karmić, gdyż i to jest wielkie dzieło, bo wyzwolony duch wprowadzi w karby burzące się żywioły; i to, co stanowi medycynę Nowego Zakonu.

Wyobrażenie więc braterstwa jest wielkie. Znalazłszy prawdziwą wolność w tonie, w uczuciu, wyzwoliwszy ducha i włożył Bóg na nas obowiął

zek działania wyższego nad niższym. Bez granic, bez końca Pan daje, iżby rozwiązywać więzy braci, sami wolnymi będąc. Tu jest wielkie pole dla naszej zasługi, dla naszej miłości. (Mówię o wyzwoleniu tych, co mają iskrę Pana; bo niektórzy nie czują, teraz/co to jest zestrzelać iskry do i wielkiej jedności.) Stąd, gdy iskra jest, dawać przytulenie duchowi wyzwalającemu się, chociaż niewydoskonalonemu. Wolnośmy się urodzili. Życie ducha zależy na ruchu; stąd, gdy ruch jest krępowany ciałem, nie jest wolny, - a my dziś, po przeparciu zapory, żyjemy życiem ducha. Stąd, gdy duch zaczyna się ruszać, trzeba te cząstki pielęgnować, zachęcać, ale nie zrażać. Taka praca jest wielka i zależy na tem, aby duch zakopany odkopywać, odgrzebywać, zastygły odgrzewać, rozproszony zgarniać do ogniska; bo iskra bez ruchu jest w niewoli żywiołu ziemskiego, a niedolą ducha jest brak iskry -- (brat bez iskrý). Trzeba więc nań wszelkiemi sposobami działać, aby ruch obudzić; trzeba i rozumem na rozum działać, bo inaczej spałby. Są bracia, dla których i duma jest żywiołem, bo inaczej spaliby. Co ma ruch i rusza się jest postępem, wszelki spoczynek jest ohydą. Lepiej, że robaczek pełza około swojej nory, niż, żeby działał w swojej norze. A jedno westchnienie pastuszka na naszej niwie jest wieksmen cesota, matijdingissaumarne siedzenie nad książkami.

Łaska często nie jest zasługą, zapłątą, darem, ale bodźcem; czasem dana dla obciążenia rachunku, tak jak zostawanie w swojej suchości i ubóstwie nie jest karą. Nie powinniśmy przeto zrażać się takim bratem; bo każdy godzien naszej miłości co, otoczony pokusami, nie uległ im, - chociaż nam widok jego musi być nieprzyjemny, jak wszelki widok pokoju milszy jest od obrazu wojny.

Zapalmy się związkiem i ogniem miłości między sobą, bo ta miłość jest podstawą wyższych ruchów. Ktoś n.p. osłabiony nie może więcej jeno brata swojego kochać -- i to już jest dobrze; Boga kochać nie może, Sprawy podobnież, bo to jest wypadkiem suchości jego. Ale nań haska zleje się już za to samo, że czucia jego źródło leży w Bogu. Ten ogień i ten ton uprzedza epokę naszą, a my powinniśmy realizować cnoty, jakich Bóg w epoce tej od człowieka wymaga, choć zrealizowanie ich może na jakie parę tysięcy lat jest rozłożone. Oto w liczbie ofiar macie Bogu składać cnotę waszą polityczną, realizować polityczne uczucia. Dotąd prawo Jezusowe w obrębach indywiduów było zamknięte; dziś cnota polityczna rozciągać się wywieka ma w uczuciach naszych do narodów, do Bosyi nawet, a szczególniej do Francyi. Pierwszy Szereg musi te cnoty wypełniać, ten ton zachować. Francya, ognisko ruchu, nie zna wolnego ducha swojego. Pora

Gwis on dest pierwarym, jak to już cowiedelażem, escryter tego bemteretwa.- a orosb, piesek, również wyrób Bota, jeżo sodatawą. Co to jest slocko, sie widziałem; o tem wam nie powiedzieć sie

uniem. Bearta zek orente jest? Jest nessem tratenetnem, jakkolwick dalsi izb bližel są to tracis anal. Idea to die jost dzisiej zwyczajos. Deoz kiedy Fad do ojcostwa owedo wasystko przyjmuje, jakież wy ozedokolwiak do brateratwa ozesego przyjeć bedziemy się walrycell?

Frawda, jak often drzewkiem, ducha swojeko karmid, - flyt t to jes wielkie dzielo, to wyzwoloby fuch wordwaki w karmy burzące się lywioły; l to, so stanowi medycyne Nowedo Zakona.

Ryobraženie migo braterstwa jest wielkie. Zaslasławy prawdziwą wolność w topie, w sozuciu, wyswoliwszy ducha i włożył 86j ca nas obosiążek działania wyżazećo nad nizazym. Sez dranio, bez końca Pan daje, ijty rozwiązymań więzy braci, sami wolnymi byłgo. To jest wielkie pole 11s naszej zasłył, dla naszej miłości. (Wówie o wyzwoleniu tych, do mają iskrę wsa; po niektówny niekczy olenezyco to jest zastrzelad iskry no mają wielkiej jedności.) Waga, gay iskra jest, nawać przytulenia duchowi wywelającemu sie, obrodiałnikywydoskonskonemu. Wolnośwy sie woodzili, wywelającemu sie, obrodiałnikywydoskonskonemu. Wolnośwy sielem, nie żyty wolny, z my dziś, do przepaniu zepory, zytewy tyriem ducha, cił dy Juch zyczyna się rugzyś, trzeba te ozgatki pielądomać, zachęcoń, do na cił zrziść. Taka praca jest wielka i zależy na tem, aby duch zakugo cił zrziść. Taka praca jest wielka i zależy na tem, aby duch zakugo can odniska; bo iekrzebywać, zastysky oleczować, postponiad na nazwolado odniska; bo iekrzebywać, sastysky oleczować, postponiał zacholad na postponiał zacholad i na postponiał zacholad na postponiał nawojej norze. A jedno westcholadnie postpostka na daszej nimie

isses created of the dest variate, variate, darem, als bodross; draged dans dans dla obcighedia respunded, tak jak rostawanie w ewojej suonosof i ubbetwie nie jest karq. Wie powinnismy pureto graced ale testis
beaten; bo watdy dojeten naszej milodoi oo, otorzony cokusemi, gig ulich
im, - chociat nam wilok jedo ausi być nieprzyjemny, jak wazgiki wilot cokoju milozy jest od obresu wojey.

Sabalmy sig swiquilem I oddiem witosoi migday sobs, bo ta milodó jest podatama sybasyon rucedos. Kros n.c. osiskipan nie mozeklenjeno brata swojedo kochać - 1 to jus jest dobrze; poda kochać vie mozeklenjeno brata swojedo kochać - 1 to jus jest dobrze; poda kochać vie mozeklenjeni suchosoi jesto. Nie nad baska plata sip jus sa to samo, še ozucia jedo irodio leży w Boru. Han odjen i teg ton uprzedza spoka naszą, a my powioniśny realizować cooty. jakich sot w epoce tej od ozłowieka symaća, onoć groslizowań sokiać nadie Bote skiedow para tystemy lat jest rozlożone. Oto w Horbie ofiar macie Bote skiedow cootę waszą polityczną, realizować polityczna nozucialnoś w obrębach indywiduów było zamkniete; dria custa polityczna rozną-dowe w obrębach indywiduów było zamkniete; dria custa polityczna rozną-dome w obrębach indywiduów było zamkniete; dria custa polityczna rozną-dome w obrębach indywiduów było zamkniete; dria custa polityczna rozną-dome w obrębach indywiduów było zamkniete; dria custa polityczna rozną-doliniej do Francyi. Pierwany Szered wusi ta popty sypelniać, teu ton zadnować. Francyi, Pierwany Szered wusi ta popty sypelniać, teu ton zadnować. Francyi, Pierwany Grene was wolosko ducha swojećo. Pom

przeszła, iżby swym ogniem, siarką swą zapalić się mogła; a co gorsza: duch tak wysoki skoncentrował się dla ziemi i dlatego-to z ognia i siarki swej nic zrobić nie są w stanie. Ukochanie prawdy i należytości dla naszych braci Francuzów, żądza, aby Francya najpierwsza znalazła się w karbie Pańskim, jest powinnością naszą, albowiem nie może być i nie będzie pierwej Sprawy, dopóki Polak nie da tonu Sprawie, dopóki nie odda Francuzowi ofiary pełnej i bezwzględnej. Duch Francuzów jest wielki. Ich dzisiejsze cierpienie nie jest niedolą ducha, ale ziemskiem tylko; jest to niedola wcale niepochodząca z urodzenia ducha. Myśmy nie nie zrobili. Łaskę robi Królestwo, a Sprawa przez nas wykonana będdzie. Myśląc o Francyi, trzeba myśleć czysto i nie marzyć wtenczas o ziemi ojczystej i rodzinach naszych, bo inaczej byłoby to bluźnierstwo podobne temu, kiedy wielu z naszych miłując niby Ojczyznę, miłowali raczej siebie samych. Ziemia zjednoczyła Francuzów, ale ich duch jest rozsypany -- a to jest najwyższe poniżenie jego. Bezinteresowność uzacni uczucie nasze, które tylko jedno może spółkę z nami zawiązać i utrzymywać -- a to jest wielki urząd Pierwszego Szeregu.

Jak od jednej słómki marzną wody jeziora, tak nieraz jeden człowiek kochający mocen jest wywrzeć tyle siły, iż całe narody w pewnym
zakresie prawa i powinności muszą zająć swe miejsca. Każdy żyć jest zniewolony podług natury ducha swego. Polak dziś mocen jest wydać takiego
milion; dość jest silny, by Francuza skoncentrował, by ducha jego do
ogniska sprowadził. Cnotą Polaka powinno być i jest, aby ludy w swej
całości politycznej wedle myśli Pana znajdowały się, bo tylko w tym
zakresie mogą być potężne i wielkie; mała cząstką ujęta lub dodana paraliżuje całość, potworność rodzi.

Śród nas poruszony został duch; życiem naszem oddzisiejszem winniśmy utrzymywać ducha i ciąło, tworzyć ognisko, bo bez tego wszelka inna robota jest trudna. Pielęgnowanie ducha i tych wszystkich żywiołów, które go poruszają, miejmy na uwadze. Szczęśliwy ten, dla którego wszystkie klawisze jedną grają harmonią. Pamiętajcie, że zespolenie się w ognisku jest bardzo trudną pracą, i że tylko z ogniska można rozlewać uczucie bez przyniesienia straty temu ognisku.

presents, laby seven oddies, starts sws aspalls sie modis; a do dorses; dust see eye sysoki evocations; sie ils siemi i diatedo-to a centa i starta seaj die archid nie en a stanie. Unochanie crawir i naletytosel dis esemble brast brast signousia, ascat, and whences and prierwate scalaria sie tierwel sentenut, depoid casas, alcowiem ale može byž i nie bolar pienkel sierwel sentenut, depoid folde nie de tonu sprawie, depoin nie chia sesacutowi effary select i bezaszilenej. Duch Prancusow jest wielti. ide dziejstase cierciente nie jest niedolą ducha, ale ziemakiew vilkoj jest to niedola woale nieposhodrąca a urożasela tucha, wyemy nie ale archili. taską roti królestwo, a surewa preze nas wykonana będia die ate archili. taską roti królestwo, a surewa preze nas wykonana będiale. Wysige o Prancyl, tereba myśleż czysto i nie markyć wtencesa o ziemi odczystej i rodzinach osasych, be inscrej byłoby to blużuterstwo cołoba temu, ktory wielu a paszych wijujec niby Otezyzne, mitowali raczypany- a to jest najwyższe podiżenie jeżo. Berinteresowność uzecni aczocie nasze, ktore tylko jedoc może spółka z nami zawiązać i atrzymy- a to jest najwyższe podiżenie jeżo. Berinteresowność uzecni aczocie nasze, ktore tylko jedoc może spółka z nami zawiązać i atrzymy- a to jest najwyże pietować sweredo.

Jak of jetnes eldmin markas wody jewiors, bek niemas jeden oziomiek koomijesy moosa jest wywdas tyle sily, if osie narody w pewnym
estrasis prawa i powinaced massy wodaj awe miejsca. Mażdy żyć jest zoie
wolony podłud natury ducha swedo. Polsk dzie mocsa jest wydać tekieżo
milion: dość jest silny, by Francuss skoncentrował, cy ducha jeso do
dzaleka aprowadził. Cnote Polska powinac być i jest, soy ludy w swel
całojci politycznej wedle nyeli Pana znajdowały się, by tylko w tys
maknesie możą być poteżne i wielkie; mark owęstką ujęta lub dodena pamaknesie możą być poteżne i wielkie; mark owęstką ujęta lub dodena pa-

Scot nee coruezouv roetal duch; dychem deszem oddzielejezem sicolémy utrzymywać ducha i cięlo, tworwyż oddieko, bo bez teco wezelke ince robote jest trudos, rielejanowanie ducha i tych wezystkich tywiołów, store so coruezają, miejmy ne uwadze. Szonestiwy ten, die kiewisze jesta dreje hirmonią, rewietijcie, se zespolenie się w chieku jest bertwo trudos crees, i de tylko z odnieka można rozlewać uczucie bez przysieklenia straty temu odnieku



### Na pularesie siostry Ksawery.

Po manowoach trzechletnich, na zbieranie, co Łaska podawać raczy na nowej drodze dziś otwierającej się, siostrze Ksawerze ofiaruję.

Brat A. T.

1843" Czerwca 10. Nanterre.

Słowa Mistrza, w pularesach rozdanych Kołu umieszczone.

Bratu (N. N.) 1842. Czerwca 10 dnia.

Łaska przyjętego medalu niech zasila ducha twego, a ta uboga pamiątka Brata niech owoce drogie świętego zasiłku zbiera i utrwala.

Andrzej Towiański.

Pieśń, przy rozdaniu medalów N. Panny 1 czerwca w Nanterre, odśpiawana po psalmie KLV.

Przyjm, Panie, trud, boje i życie nasze w ofierze.
Niech Twa prawda i miłość padół nasz weseli,
Niech wróg zgięty uzna święte prawa Twoje,
Niech w bratniej lidze Imię Twoje przez wieki rozszerza.

energiante nedelow E. Pange & beautes w Menterre, odentares Prayla, Pania, trud, bojo i orcie asase a offense.

1842. Lipos 11.

#### Ton do Francuzów.

Mówić im, że Napoleon jest bohaterem prologu Dzieła. Na nim myśl, Pań-ska, dotąd nie zdjęta, spoczywa; co zaczął w tonie polityczno-duchownym, to teraz dokończy: na to sankcyą już od Pana otrzymał.

Dotyka on miliony sług swoich i z nimi się łączy, a kogo podług myśli Pańskieś widocznym organem swoim obierze, to wkrótce Francuzom czas wykaże. A dziś każdego prawdziwego Francuza jest powinnością czuć niedolę Francyi z przerwania dzieła Wielkiego Męża, łączyć się wiernością z tym mężem i czekać na chwilę wezwania jego, a ta chwila jest bliska.

Stąd Napoleon ma dziś władzę na ziemi, ma swój wielki chór, do którego prawdziwi Francuzi i prawdziwi Polacy należą. I z tym chórem wielkie dzieło zbawienia ludów święty duch dopełni, dzieło rozpoczęte zakończy i spoczynku dotąd nieznanego użyje.

11 lipca 1842. Paryż.

at a very delivery and a very of the contract rieve suffice once a vector sie imie s i dorove tute vecilie no evytor . Redarded vidocooys ordenes swote objects, to wkrotee francosow ones mykade. -ese I meter myt a globonusiw sis bysopt . stol ogoldlelw elett eleganosu a vedelfd test elivno es a cool sinewes plinto en cev Stad Napoleon we date wisder on clear, we sadd wielld obder to ktorego

1842. Lipca 11.

Ze słów Mistrza.

Winniśmy iskierkę świętą zatlić bez doktryny, a potem dopiero rozbierać wolno. Wiara nasza nie może być ślepą, bo jesteśmy wolni; inni będą musieli wierzyć, my będziemy widzieli w co wierzymy. Ale z czucja powinno wyjść pierwsze światło, w którem zajaśnieje idea; inaczej duch zostałby nieporuszony. Nie zapalić czucia a dać ideę, jest to uśpić ducha.

11 lipca 1842. Paryż.



. Espate 13 posts of Alunting taking things satisfy but follows to poter dominate was the contract of the contract eted indicately vetered of could by defer the seem south colon care to. Przesłana przez Eustachego Januszkiewicza.

W obecnej chwili o to każdy z braci starać się powinien, aby nie zatrwożył się w duchu i nie zachwiał się w wierze. Bo jeśli my nie dotrzymamy, co mamy przyjąć i wykonać wolę Pańską, któż inny na ziemi potrafi tego dopełnić? Odwleczemy na długie czasy Dzieło Pańskie już rozpoczęte. – Żeby dopomódz duchowi naszemu, na trzy rzeczy wzgląd dawać winniśmy:

- 1. Nie powinniśmy smucić się i wyrzekać przeciw przeszkodom, jakie na drodze napotykamy, tak jak nie łajemy kamykowi spotkanemu na bitej drodze.
- Z. Nie powinniśmy zazdrościć radości, jakiej złe chwilowie doświadczać może; śpieszny jego smutek rozweseli nas.
- 3. Czucie nasze czyste uczyć nas powinno, kiedy i w jakich razach mamy stawić czoło złemu a kiedy mu placu ustąpić. Bo w tym ostatnim razie nie jest to tryumf złego ale dopuszczenie Boże, aby złe owocowało ale nie cieszyło się owocem swoim, bo w najpożądańszej dla niego chwili Bóg łamie je ostatecznie. Nauczyciel nasz Chrystus, kiedy ze złem walczyć nie mógł, ustępował do Galilei.

Oddalając się od was, o to was tylko proszę, abyście w spółce ze mną w miłości i związce dotrwali; a niedługo powitam was znowu i fakt dzisiejszy, dlaczego był potrzebny, objaśnię.

Onia 17 lipca 1842 r. Nanterre.

Preservates many stands ozoto cheso a viety wa place delegate tree

1842. Listopada 6.

#### Wyjątek z pisma Mistrza do brata Adama komunikowany Kołu.

- 2. Obcym przeciwnym dawajmy ton miłości Chrystusowej, silnie przy prawdzie stojąc. Odrębność wszakże, jako skutek różnicy ducha, zawsze będzie i być z istoty rzeczy powinna.
- 3. Uważam za nader chwalebny zamiar wasz przystąpienia w całej formie Urzędu do Stołu Pańskiego w kościele ś. Rocha, przebywając cały czas nabożeństwa spólnie ze wszystkimi, a to w duchu błagania Pana, aby się ujął za krzywdy pod świętemi kształtami. Imieniowi swemu czynione, aby położył kres zboczeniom człowieka, aby przebaczył winy i dla winnych miłosierdzia nie odwlekał. Otiara tej żądzy i miłości należy się od nas Bogu; a może się poruszą zatwardziałe serca, może podług naznaczenia Pańskiego tułacze bracia przed wypadkami w jednym tonie staną.

A. T.

Dnia 8 listopada 1842 roku.

1842. Listopada 6.

Słowa Wistrza przywiezione z Brukselli, przez brata Mikołaja Kamińskiego zanotowane.

Żądza, aby ducha Chrystusowego w działanie, obszerną realizacyą wprowadzić, ma łączyć nas z duchem Napoleona i bracią.

6 listopada 1842. Bruksella. elated escare about volumes days elected according to the elected escare betale established to revenue all I well increased was the language soluescods send

1842. Listopada 30.

Ton do modlitwy (dany 30 listopada 1842 roku).
Wyjątek z listu.

Najświętsza Panna niepokalanem poczęciem dała początek wielkiej Sprawie zbawienia kwakkakax człowieka. Jeśliby nie dociągnęła ducha swojego do tonu najwyższej czystości (koniecznej należytości Królestwa), dzieło zbawienia nie spełniłoby się; toż, jeśliby w tym tonie przez ciąg dzieła nie utrzymywała się. Przy śmierci Chrystusa tegoż tonu było wytrzymanie, bo płakała, skoro wszystko człowiecze najsilniej nastawało; ale płakała nie jak matka nad synem, ale jak matka rodzaju ludzkiego, w duchu, nad nieprzyjęciem myśli Pańakiej przez człowieka. Stąd medal Niepokalanego Poczęcia rozpoczął Sprawe, czyli przeciągniecie nasze Sprawy, i to Koło ( o którem piszesz ) jest w myśl Boską. W przeciągnięciu Sprawy kaplica Niepokalanego Poczęcia w St. Séverin przeznaczoną została, ż wy, bracia, macie natchnienie do modlitwy na cześć Niepokalanego Poczęcia. 1 w tem dziele całem Łaska tylko na ton ten najwyższej czystości N. Panny zlewać się może, i tonu Sprawy dla wszystkich do wielkiego dzieła Pańskiego powołanych Najświętsza Panna jest wzorem jedynym, i czystość Jej ducha wolnego od wszelkiego ziemskiego wpływu wiecznie czczoną dla naśladowania być ma.

Andrzej Towiański.



were think to wintliers thield Fadakland onweleded the tender the delicare fadak that payfor obsiders is choidless of chaples about the best was i payoutel recon-

1842. Grudnia 28.

Słowa Mistrza

o służbie brata Romualda Januszkiewicza w kościele ś. Rocha daia 25 grudnia 1842 odbytej.

Užoišnięcie me kochanemu bratu Romualdowi.
Uznaję spełnienie powinności, do której Bóg brata Romualda powołać raczył, a w miarę jak brat wszystkich sił xxxxx użył do dociągnięcia ducha swego do tonu sługi Pańskiego, pokory i miłości, – w miarę jak wysilił się, aby przez karcenie potęgi ciała, pędów, wydać ten ton i zewnętrznie, zależy stopień czystości i zasługi jego przed Bogiem. Wielka to Łaska, że ciebie, młodzieńcze Pański, Pan dla spełnienia myśli swej używać raczy.

28 grudnia 1842. Bruksella.

ob chare adopt alceforgies of full dames ile dollieves tend det ensin was tond short Tade Large, worder a wilder, a wiser dan wysilit sie, she order Federic Fem dis spednicais audit swed degmod catego

1843. Stycznia 1.

Dla brata Kazimierza Kunaszewskiego. Słowa przywiezone przez brata Gustawa Zygfryda.

Chwała Najwyższemu, że brat Kazimierz przez miłość prawdy bada prawdę. Na zapytanie: o użyciu ciała na służbę Pańską:

Podbijać winniśmy siłę ciała, namiętności, pod władzę ducha naszego i podwładne jako sługi ducha drogą Pańską pędzić. Takie podbicie i użycie całej siły ziemskiej jest największą zasługą życia. A siła ciała tak trzymanego potęgą ducha, dziś czynne sługi Słowu Bożemu mnożyć będzie; połączy wielkość ducha z wielkością ziemi, ziemię podda duchowi, potęgę Słowa w pełności przed ziemią ukaże, tryumf Chrystusowi zapewni.

O czystości wewnętrznej i zewnętrznej objaśniłem bratu Gustawowi dla przekazania bratu Kazimierzowi, Kozwinięcie dalszych materyi, o których pisze znajdzie bhat Kazimierz w piśmie na dzień 23 listopada.

Brat Gustaw odda medal bratu Kazimierzowi po modlitwie błagalnej, spólnie odbytej przed wizerunkiem Królowej Sprawy świętej, aby brat Kazimierz pod tym znakiem rozmaażał Słowo Pańskie w duchu swoim i w czasie Pańskim czynami swemi okazał i stwierdził.

1 stycznia 1843. Bruksella.

Ola Brata Mariainera Kanaszewskiero. Słowa przywierżone przez brata Chwata dainyzazonu, že bret Mazinienz przez miłość prawty bada prewie. calcj silv siemestej jost najstesa saciusa sycia. a sila oida test travas. nacyton leisbad ductor protof trois carnos dias . edout store ofen wielkość tuoba z wielkością siegi, ziegie pożla tuobowi, poteje Slowa w pelnoted bread sients orests, tryant Corystasoni seponal. Sies Custaw olds medel broth Washington of Iwaniarmis M alber lebem able wetend tere out tyr saskism commands Stown Padewis w Jacks two sasts Padewis ozycani akeni okazak i atsierdaik.

## Notka dla brata Zygfryda.

Starcie się dobrego ze złem nadchodzi, walka złego z Bogiem.

Złe idzię w górę; a to widząc, ufności nie tracić, albowiem ono dochodzi do kresu i strąconem będzie, - a dzisiaj wzmaga się, widząc wyraźny
swój postęp. A dobra strona ufność ma mieć w Bogu, albowiem wtedy Bóg ją
wesprze i poprze -- a tę posadę energii i życia człowiek sam musi w sobie
założyć.

Bo po przyjęciu Łaski i Światła, jeślibyśmy, nie kładąc posady, tę Łaskę stracili, Bóg nicości wspierać nie będzie.

Okazalibyśmy się niewiernymi, gdyby wtedy, gdy zły duch zaczyna grać, my stracili ufność w Boga i wiarę w potęgę Bego.

3 stycznia 1843. Bruksella.

Idea zanotowana przez brata Zygfryda.

Bóg - Słowo Boże, jako owoc miłości dla ziemi -Kościół, jako anioł-stróż Słowa Bożego -- i Ojczyzna jako
pole do zastosowania Słowa Bożego, jako pole praktyki Słowa: oto godło Sprawy!

LEEVELD ATER OF THE STREET Ste idais w does; a to witned, ulactor ate tracia, albowiew and dochody to kream t stracock bydries - a driefel memoda et, midra myregov sides a laur one delivoist signi i libiene cheson al e -- exagon i estason so so previous caskl i Swietis, josithyday, ale klada picchyang ca od Lasty stracill. Bod clocket was and discrete Charalibyomy sig of swieters with the wind the sandy and the control of the contr .obeb stedou w prelm i sted w theony liberse we -- train elt istorim sono odet , e a o B c m o 1 1 - \$ o B So so to to to to store store store of to to to to to pole do zastosovania filowa notato, tako pole posktyki stone do dolo sprawy Dla brata Cypryana Mierzwińskiego.

- 1). Wystawiony na wpływ silny krainy ducha, wielkiemu dobremu i wielkiemu złemu szczególnie miły.
  - 2). Dla pochylenia się do złego, w rachunku przed Panem.
  - 3). Dobry pa ducha wprost działa, zły przeciwaie: przez ciało na ducha.
- 4). Obowiązek rozdzielania i poznania praw ducha i ciała: Dotąd ani człowiek ziemski ani duchowny; w duchu wzniosłość, w ciele zamęt -- źródło niepokoju.
- 5). Rozdzielanie przez ofiarę ducha, pracą w duchu, w jednym tonie ducha, w czuciu, w jednym ruchu ducha trzymanie się -- przez to miara wartości wszystkiego. Tchnienia Łasko od powiewu złego rozróżnianie. To przezabia obce na swoje; to kotwicą, stałym punktem śród burzy większej dla wpływu krainy ducha; to wydaje ducha własnego, godność utraconą a nieznaną podnosi.
- 6). Sam musi ten ruch obrócić: nikt go nie zastąpi. Modlitwa, proźba, pobożność. Ten ruch broni od napaści złego, daje wolność, bo od praw niższego oswobadza; daje drogę, jedność śród chaosu i mnóstwa ziemi; jest życiem ducha, rozwija naturę ducha. Życia ducha złe lęka się, człowieka jarżmi. Zły broni ruchu ducha, zawala drogo doń prowadzące, światło, ideę zakopuje mnóstwem krainy ducha. Rzucić mnóstwo a w idei Pańskiej, myśli Pańskiej, drodze swej zatopić się. Wstrzymanie ruchu ducha jest karą, a Bóg potrzebuje zadosyćuczynienia; dziś Jezus Chrystus o ruch Słowa upomina się.
- 7). Ma od innych większe przeciwności, bo z krainy ducha, i duchem samym, ruchem ducha musi je przeprzeć -- poto do życia duchownego wezwany -- i ciało pomocy nie daje ( nie choruje ), i to na duchu leży. Pan wielki ciężar na samego ducha włożył, przez to większy postęp zamierzył.
  - 8). Wa nim myśl Pańska spoczywa; utrzymanie lub utrata od woli zależy.
- 9). Coraz silniej budzony będzie do drogi zgodnej z naturą ducha przez przeparcie przeciwności.
- 10). W ruchu ducha jego pokora przed duchem da postęp; hora w ziemi da szczęście życia.

Z ustnych rozwinień tych myśli, dodatek zanotowany przez brata Turowskiego.

Gdybyśny w lesie między dzikiemi zwierzami znaleźli się, wrazbyśny horę poczuli. A tu świat, ciało i szatąn czyhają i zewsząd gonią za nami, a my ani hory czuć, ani się na ruch zdobyć nie możemy.

Cóż mi po arabczyku, kiedy związany i w błocie leży? Niechże więzy swe zerwie, niechaj się ruszy do lotu, wówczas arabczyk będzie w swej sferze, w życiu, w wartości; wówczas mu powiem: prawdziwy arabczyk!

3 marca (wieczór) 1843. Bruksella,

19491 Marca S. -leiw i pwendob umelkielw .shoul vnimy volia kylow an vucturisvo .(1 2). Ola geogylania sig de glado, w enonbaka przed Panew. 3). Cobry or ducha worder driving aly orresisation press clair or tucha. ine Poton is a contract to consor to the contract of the contr delowiek sieseki vol duchowny; w docho wzolowich, w ciele sampt -- troilo 5). Hogdzielanie przez ofierę Jucha, przez w Jucha, w jednym tonie ducha, w caucia, w jodnym ruchu ducha traymanie się -- przez to wiene wantości veryatkiedo, Tchuienia beaka ed powievo reacosamanie. - To organale obce us swoje; to ketwice, statys canktan from borsy miskese; ola wolven krai-. Leonton phease in a seconda dicates . Openeela edout a stava or ; edout vo 6). Sas must be ruch obrocio: sixt to die grates, Noditas, prosba, carotedes; daje drote, jednost tros obsess l'anciet restatores couries deture tuons. Zvois duche ele leve ele, celevière terait, sty bront routedow atacoles estr offere - expersence dob stock elemen , edoub occur satorid sie. Watrzytanie rueno ducka jest kang, a 8de notrzebuje zadosychosy-7). We od Lanvon wighers prescivacion, bo & kneigy duobe, i dooben sample, nuches duchs much is practiced -- poto to sycia duchowasto weakeny -i cialo pomocy nie 'sje ( nie coord), i to on ducku lety. Pan wielki cieair as sameen fuche wiesyl, press to miskey poster asmieravi. 10). A ruchu dueba jego pokora brzed duebem de postep; bore w ziewi Covoyany a losie wisday raikient avienami anslexii sic, weakly boce Ins we a timen as afron bessess i fladyso nelects a ctain , saive of a lilescoo serwis, alcohal sis ruszy do lotu, worozas arabozyk będzie w swej aferze, w Sveit, a naptości, wóworse na cowiem: prewlatwy arabosyk! 3 marca (wiedwor) 1848.

Dla brata Leopolda Turowskiego.\*
Słowa Mistrza własnoręcznie napisane 16 marca 1843 r. w Brukselli.

Nzywam Brata do spełnienia powinności świętej służby na polach Naterloo. Tam błaganie Pana Zastępów o łaskę połączenia w duchu twoim Słowa Bożego z wzynem. Tem zajaśniał Bohater i to na polach tych przerwanem mocą złego zostało. Tam błaganie, aby Pan nie dopuścił w samem Dziele, jako dopuścił w wielkim wstępie, przerwania myśli najświętszej, uczczenia Słowa praktyką na ziemi. Niech to połączenie w duchu twym Słowa z czynem postawi cię, bracie, na wielkie; drodze Pańskiej, usposobi do służby w Sprawie Pańskiej.

Brat Andrzej Towiański.

Bratu Leopoldowi Turowskiemu.

Brat Leopold, powołany do czystości ducha, pojęcie i miłość tej czystości nosi w duchu swoim. Zależy ona na tem, aby z niczem niższem ducha nie zespalać, a używać wszystkiego niższego, zaspakajając istotne potrzeby, jakby nie używając; kala się bowiem ducham zespalaniem, nie użyciem.

Przez ruchy czyste ducha, przez prace ducha, przez ofiarę ducha dla Bo-ga, człowiek śród padołu ton Pański wytrzymując, nieskalanego ducha jako sztandas zwycięski wynosi. W tem Chrystus najwyższy dał przykład, że sztandar Pański wyniósł nietykalny, jak nikt dotąd.

Oby Easka Pańska tą drogą czystości ducha prowadziła brata Leopolda dla chwały Pańskiej, a szczęścia jego doczesnego i wiekuistego.

16 marca 1843 h. Bruksella.

\* 5 2 A J & W 6 Y B T V B B L C 2 O F C V F T A A F C will wante with the state of th multiple w Bindprot ofst, delefad mersen a fickerabb ein and vos delefat mar sot erte ple, przemwacie, myśli najówię bezad. Rozosocia Glowa praktyka na siemi. vison to polacion w Anona twee alieva a dwaner postawi cie, bracio, na wister desided elegate w votable of ideacer telegated estant local bears the complete the engage of the contract of the con a styred were things of the per respect to the polymetry of the property of the converse is; bula sie bowlen docham assendaniem, ole uzvoiem. Press rucby divise freez press fuchs, coder office, fluchs die ec. wyolfed nicevalow, jek wikt dotel.

1843. Marca 25.

Do brata J. N. Rembowskiego.

Stanałeś, bracie najmilszy, do służby Panu Twojemu w wielkiej Sprawie Miłosierdzia Pańskiego.

Poznałeś, ukochałeś, przyjąłeś ton święty, wyższą ofiarę dla Pana niosący,- w którym złożone dzisiejsze zbawienie człowieka.

W tym tonie zawsze i wszędzie stoisz w szeregu twoim -- zawsze i wszędzie sztandar Chrystusa, jako w dniu zaciągu twojego, rozwinięty nad tobą. Pan wolę swą wszelkim wypadkiem objawia, a w tonie tylko umiejętność czytania na wielkiej księdze Pańskiej. Na tobie samym, bracie, leży powinność sumiennego wyczytania zesłanej tobie kreski.

Znajdziesz Titerę Pańską, ukorz się przed najświętszem skinieniem i przyjmij wezwanie do przejścia na nowe pole służby twojej, gdzie większe i trudniejsze obowiązki dla ciebie, gdzie sam jeden masz iskrę twą nową pielęgnować, sam jeden sztandar twój podnosić.

Ufaj, o bracie! Łaska Pańska dobrą wolę twoją zawsze i wszędzie wesprze -- a westchnienia nasze za tobą i spółka ducha bratniego towarzyszyć tobie nie przestaną.

Brat twój

Andrzej Towiański.

25 marca 1843. Bruksella.

Linscription sur le tableau de St. Jean (na stronie następującej).

to be in excited and the end of stangles, beaute naturally, to attres san among a majerial appears that I exemple do preside to a some more along the company of elegans of the company of the comp interest of the factor of the

1843. Marca 25.

Słowa Mistrza własnoręczne na obrazie ś. Jana ewangelisty, który Mistrz ofiarował braciom Francuzom.

Que ce modèle de sacrifice d'esprit nous aide dans notre sacrifice d'esprit.

Que notre Seigneur bénit en nous le triomphe de son étandard par la vie son Verbe qui n'est que le sacrifice d'esprit.

Le 25 mars 1943. Bruxelles.

Slowe Vieters wissnorecens no obcasis & Jana sweetslitty, Withey Vistor one as modele de wactitles d'esprit nous aide lass notre aspniftes Que notre l'aliment tente en nous le trionphe de son étandard ser le vivi

1843. Kwiecieć i maj.

Wyjatek z listu do brata Ferdynanda /Gutta / o bracie Mierzwińskim.

Największej uległości doznikłem od brata Mierzwińskiego, - najmniejszego oporu. Poczuł i wyznał winy, i trzy punkta przyjął: że poczwarę, której się poddawał, całe życie będzie odpędzać, - Boda przepraszać w czułości, nabożeństwie, pokorze, i że braciom zrobi restytucyą, że przejęty złym duchem, pomimo woli, często wiele złego robił.

Jest to duch wielki i ciągiem pracujący, ale dumą obłąkany, - dziś na drogę powracający. Tobie polecam ten ważny punkt zbawienia jego, aby, skono zrobi krok po tej drodze, miał przyjącie i osłodę od braci, że ducha jego kochają, przyjmują, - a szatana, skoro nosi w sobie, wyganiają. Bom mu powtarzał, że przyjęcie do Koła było nieprawne, i że nieprawnie były drzwi zebrania otwarte jako dla nierozdzielonego z wrogiem Sprawy. - Bracia w tym tonie do niego wystąpić powinni.

Kwiecień, 1843. Bruksella.

Słowa do brata Ferynanda /Gutta/ o Ronstytucyi Trzeciego Maja.

Był to ton ducha niedociągnięty, a wszelkie niedociągnienie sprowadza enerwacyą; stąd upadek narodu. Powiedz to braciom dla przestrogi.

w maju 1843. Bruksella.

cassale from a - , cucided in active and to retained to be the for the forest infor ifiden beats Mein odasys likev praying it. a souther, record when a cold and add Communication of the contract. Alterday coals che alrea by meriosal - www. coasta and alecda lateral all references electropicated and lesses a verginaricated eloub act of 198

Odpowiedź na list brata Rembowskiego.

Niewoli ducha Zastęp Pański nie zna, i zmiana miejsca jest niewolą ciała -- na ton ducha nie nastaje. Dla czci ojca i matki poświącamy ciało nasze, nie istotę naszą. Poddanie się niewłaściwe osobie (Witwickiemu) to jest poddanie się tonowi niższemu, jest niewolą ducha, na ton ducha, na wolność ducha zamach czyniące. A do tonu ducha tylko Bóg, nie żadna władza na ziemi, ma prawo.

23 maja 1843. Bruksella.

Bratu Bońkowskiemu.

Polecony brat (Szerlecki) odpowiedział wezwaniu Pańskiemu, stanął na drodze przeznaczonej i puścił się tą drogą z wielką miłością. Niech mu Łaska Pańska i westchnienie braci na niej towarzyszą.

23 maja 1843. Bruksella.

-pates when or (constraint) office emistrians at a street of the street and the street riort decitor en pront det en decel plovel, tell perselle bronet que ein Bratu Bonkonskiemu. erlord on finesa . westered of nearest research tend to the tropic of the droite presentation of the transfer of the state of

1843. Maja 23.

Słowo do Koła przez brata Aleksandra Chodźkę.

## Bracia!

Jeszcze wytrzymania nam w tonie naszym bez jawienia tonu w pełnym czynie naszym, jako wyrazie miłości naszej.

Żołnierz w gotowości chowa ogień swój na punkt przeznaczony i służy, bo w pokorze służy.

Czekajmy hasła Najwyższego Szefa Sprawy; bez hasła czynić nie będziemy. W tonie ducha swego, nie w tonie żółci, krwi swej, Zastęp Pański służy Sprawie Pańskiej.

Żółć, krew i wszystko człowiecze zgina się tu do tonu ducha, ton ducha podnosi, - a Ramię Pańskie z Zastępem Pańskim.

23 maja 1843. Bruksella.

## Objaśnienie powyższego pisma przez Mistrza.

- 1. Na drogach Bożych często konieczna jest cierpliwość przed najgwałtowniejszą napaścią wroga, - tak jak nieraz taktyka wymaga, aby trzymać bezczynnie pułk uzbrojony pod ogniem nieprzyjacielskim. Stąd, jak sługa, czekajmy chwili, którą Pan naznacza. Nasza żądza, wola i t. d. są niczem przy tej idei służby.
- 2. Szefem Świętej Sprawy jest Duch najwyższy, pod którego nakazami jest duch Napoleona i inne przyjazne Sprawie.
- 3. Służba stoi na spokojności. Piekło chce, abyśmy zagrali tonem żółci lub krwi; więc nie poddawajmy się piekłu -- naź tem wygraną.
- 4. Kiedy żółć, krew i wszystkie inne płyny ciała poświęcisz na korzyść ducha, wówczas stajesz w tonie, wówczas zespolisz się z ramieniem Pańskiem.

Kto czuje, nie dba o kilka lub kilkanaście lat przyszłości; nie dla jednego żywota robi się.

Drugie objaśnienie Aleks. Chodźce powyższego pisma.

My -- słudzy, aktorami rzeczy są ludy. Dla nas Sprawa nie czyni się, bo my służym, to jest czynim tę Sprawę dla nich; nie dla nas więc jest ta Sprawa, ale dla ludów. Służmy tak Bogu jak dobrzy urzędnicy służą dziś królom. Smutnie powiedzieć, że Sprawa Boża w takim dziś upadku, że, podniósłszy ją tylko do stopnia doskonałości ziemskiej, jużeśmy dopełnili obowiązku. Kiedyś będzie to mało, ale dziś dosyć. Dziś naszym obowiązkiem ten ideał zrealizować. Olbrzymia potęga człowieka jest niczem w tak wielkiem dziele. Czujmy więc słażość naszą; a ile podniesiemy się w duchu, o tyle tylko zastępy Pańskie z nami połączą się. Stąd stójmy mocno, ale cierpliwie, jako sługa, czekający chwili, którą Pan oznacza. Przy tej idei służby naszą żądza lub wola są niczem.

23 maja 1843. Bruksella.

w tooler agone award, toole toole tooler awal, Sarta Datani study Fold, grow i west the esternises a les et a de la con duche, ton duche, Objecte Mic Bonyas 29 T of act or store Materia. of an elegand the season of th Pan sansoons, waste talles to to do on one one of the day of the state. 3. Giuros stot na socionadel. Fiesko shoe, abvenv raicaM tones idial lub constitute and her -- utilety to entewation sie cent that ale dais toavi. Lais prayer chart with the last restlicant, which is the ortoxisks look mileser with what the testing present with assert as the . soums have great all pens applicate a great of the relationsite all account which

Notatka dla brata Aleksandra Chodźki.

- 1. Duch wyższy, w nader niestosowaem kole przeciwności.
- 2. Ze wyższy, poszedł wysoko na drodze ziemskiej; a był w szczególnej niewoli, w szczególnej utracie praw swoich.
- 3. Potęgą ducha, przez Słowo Boże urosłą, wroga Słowa mimo woli swej karmił.
  - 4. Za żywota ziemskiego, ekscepcyą rzadką, poznaje drogi Boże.
- 5. Pan dotknął, sprowadził z drogi niewoli, a zupełnie na drogą wolności nie wprowadził. Ten stan ciężki przejścia ma się już kończyć.
  - 6. Dotad był duch zamknięty, a nie dotknięty.
- 7. Niewinności nie stracił, to jest z niższem w pełni nie zespolił się, do uczty siebie nie doprowadził. A to zespolenie się, ta uczta tylko jest skalaniem ducha.
- 8. Będzie coraz silniej wzywany do wolności ducha, do tonu swego ducha wolnego. A to wyzwolenie, podnoszenie i praktyka, jest wszystkiem dla człowieka.

Objaśnienie ustne:

Ty wziąłeś wiele światła, ale nie patrzysz na promienie ze środkowego ich punktu; nie dotknąłeś ich środka, a zatem nie byłeś rażony, dotknięty. Pamiętam: w Dreźnie chodziłem często słuchać jednej opery; lubiłem jej muzykę, ale męczyła mię dlatego, że opery nie rozumiałem. Bo prawdziwy kompozytor, jak każdy genialny artysta, tworzy całą operę z jednej nutki. Otóż opera mnie dlatego męczyła, że nie mógłem schwycić jej nutki. Wychodząc z teatru, A.E. Odynniec przypadkiem zanucił: było to właśnie czego szukałem. Nagle zrozumiałem i spamiętałem odtąd na zawsze całą operę. - Tak się dzieje i z pojęciem, jakie ty masz o Sprawie. Nie będziesz w niej zupełnie wprzód, nim nie poczujesz jej jedności. Wtedy i swoją jednostkę, to jest ton swój, tobie właściwy, znajdziesz.

1843. W maju. Bruksella.

Bratu Aleksandrowi Chodźce o Mierzwińskim.

Mierzwińskiego waryacya -- wyzyw ducha tak silny, że organa nie wytrzy-mują.

23 maja 1843. Bruksella.

Bratu Aleksandrowi Chodźce notka.

Kto jest pod nowem prawem -- rachunek z każdym przed Bogiem z nowego prawa. 23 maja. 1843. Bruksella.

.dolows tore elected tenfotesors willowin 1. Potesta ducha, praca Stown Boke urgala, wrote Stownswind wolf away 4. Za franta siemakiedo, eksasaya readig, obsasje troit 30fc. 5. Fan dothogs, demendately a cross of sucesols, a sucesols on drode welcosdo ucaty siebie nie dopromatal?. A to cescoledie sie, ta ucata tylko jest 8. Badale dorax ellates yavwey do wolde of looks do body emake docas -circles all relateren deel . Deskirted i slosseontog , etcolowsys of A .oterlow

1843. Czerwca 12 i 18.

Słowa Mistrza dla brata Goszczyńskiego, podyktowane do pularesu ofiarowanego jemu przez brata Szwejcera.

Łaska Boża przechodzi przez ducha w przelocie; do człowieka należy przyjąć i utrwalić.

Dziś Łaska przy idei daje się; stąd zapisanie idei jest pierwszym szczeblem do utrwalenia Łaski i wsparcia czucia.

W tem uczuciu tobie, bracie, to narzędzie przyszłych prac twoich ofiaruję.

12 czerwca 1843. Bruksella.

Słowa Mistrza bratu Szwejcerowi, udającemu się na pola Waterloo.

1) Przyjąć Słowo Boże, 2) utrzymać, 3) realizować, w praktyce jawić.
Bóź przeznaczył spojenie ducha z czynem. Napoleona ton jaśniał tą myślą
Bożą; na polach Waterloo to zostało przerwanem.

Błagał Boga, aby nie dopuścił przerwania teraz w Dziele samem, jako dopuścił w wstępie Dziela.

Od tego panktu, gdzie Dzieło Boże przerwało się, urząd Boży nić bierze i dalej snuje.

18 czerwca 1843. Bruksella.

located alog to lie preciping, impactely pread esidely every il trevier Stone Boker by attribute as meall cowed, a constraint in the The design and deputed arrestances there a Driele saver, just does 18 dearway 1848.

1843. Czerwiec (bez dnia)

Bratu Cypryanowi Mierzwińskiemu.

Brata Mierzwińskiego proszę na teraz tylko, aby tonowi Koła złożył się i poddał, bo na tem nasza spółka zależy, - i aby się starał ten ton przyjąć.

Czerwiec 1343. Bruksella.

Bratu Janowi Nepomucenowi Rembowskiemu.

Wypadnie bratu Nepomucenowi wystawić raz i drugi i więcej rodzicom jak najpokorniej wszystkie okoliczności i zakończyć na tem: jeżeli biorą odpowiedzialność przed Bogiem za przerwanie drogi, wtedy być im posłusznym (co do wyjazdu do Heidelberga).

Czerwiec 1843. Bruksella. i on tall, be do ten masks epile the i - white saling except to be the contract

1843. Czerwiec 30.

Bratu Sewerynowi Pilchowskiemu. Słowa Mistrza, przesłane z Brukselli przez brata Goszczyńskiego (1).

Dzieżkują bratu Sewerynowi za uczucia jego. Czują jego ducha, cenię trzymanie się drogi przyjątej,—a to tem wiącej, że ziemia silna, którą więcej służyć w czasie, Bogu na ziemi powołany, nie sprowadziła go z drogi w czasach próby i pracy samego ducha.

Gzerwca 30. 1843. Bruksella.

(1) W odpowiedzi na uczucie brata Pilchowskiego, przesłane w tych sło-wach: "Ucałowanie rąk Mistrza, prośba o błogosławieństwo i zapewnienie, że ciągle błaga Boga, aby stał na dobrej drodze, i ażeby nie tylko czynem, ale na-wet żadnym pozorem nie przyniósk przykrości i zatrudnienia Mistrzowi, - nie powiększył ciężaru jego krzyża.

Bratu Janowi Andrzejowi Ramowi. Słowa Mistrza, przesłane z Brukselli przez brata Goszczyńskiego.

Największą jest zdrada Sprawy -- cokolwiek robić, u siebie wprzódy nie zrobiwszy; a pierwszem zrobieniem u siebie jest ukorzenie się przed Bogiem i przed stworzeniem, to jest przed myślami Bożemi. A wzniosłość, duma, nie więcej nie jest tylko liga ze złym duchem.

30 czerwca 1843. Bruksella.

> Uwaga Mistrza dla brata Siecha Wacława, ustnie przez brata Goszczyńskiego przewieziona.

Czechy jest to naród wyższy, powołany do wielkich rzeczy; tóruje on w Sławiańszczyźlie przez swoją prostotę i czystość. Brat Stiech jest pierwszym w Kole reprezentatem swojego narodu. Powołanie jego jest bardzo ważne. Smutaą byłoby rzeczą, tdyby się nie utrzymał na tem stanowisku.

Nie mówię tu już o wyrabianiu ducha, bo na wyrobienie ducha brata Stiecha składały się tysiące lat, liczne żywota. Nie tak to łatwo podnieść ducha w krótkim czasie o jeden stopień wyżej. Niech tylko rozwiąże go z pętów, w których zostaje, i niech go pokaże całego, jakim jest. Oto, czego Bóg głównie po nim w tej Sprawie wymaga.

30 czerwca 1843. Bruksella.

Detegrate testa Severencewi es dominia con Ceque jedo Lucha, cente troofs fully troof energy to the wigost to attend the otherwist scheen a thout a on elistemonce ele vectores imete co saos delegas a cytore -Cla dout a superind , chelkardolog aloue a lourou en labelwoore a (1) ele sin prentes offer ale to the test destant testant to test on . esec early of the saliacked in Leanth's fachel sient posses atmosphere, to jest organ my dismit to test of the contract of the state of these wisters the brate gloce weeker project fit sentin every w Elswishester orses evoje proceed 1 ozystości. był lieta lest gierary a role representation availate carcin. Parotante toto lest barded water, Squing The wining to done o mycablastin tooks, he as sycobiants during brate state total w total a total and the second total was a second second to a second will be a second to a second will be a second to a 

## Do Kola.

Myśli, mające przewodniczyć w stykaniu się z braćmi Francuzami.

Przed epoką, w której ma się dopełnić reforma zewnętrzna człowieka, stosowna do szczebla, na jakim stanął w postępie duch człowieka, - Napoleon z wolą Bożą, z ideą przyszedł da Francyi jako dla narodu przewodniczącego postępowi ludzkości.

Ta idea jest światłem nowej epoki, a rozszerzeniem na ziemi Słowa Bożego, w części dotąd przez człowieka przyjętego, - jest jedyną prawdą dla Francyi, jest jawieniem Słowa Bożego w czynie. Drogą przez to światło ukazaną może tylko dojść Francya na stopień potęgi i znaczenia, odpowiedni wysokości ducha swego. Dziś tak wysokie u Boga jest małem na ziemi; a to zrównoważenie szali jest czcią Boga, jest tryumfem Chrystusa, po jest życiem Słowa Bożego na ziemi. A Francya naprzód życie Słowa jawić przeznaczona.

Napoleon nie rozwinął myśli Bożej i nie spełnił jej. Urzędnik ten Słowa ideg poniósł do grobu; ale myśl Boża nie zdjęta z niego: co zaczął na wstępie, kończy dziś w samej epoce.

Mocą urzędu swojego rozwinął ideę człowiekowi przeznaczoną od Boga do pomocy człowiekowi do zajęcia szczebla właściwego duchowi człowiekaw i urządzenia sie na nim.

Francya ma to światło na wielkie swe przyszłe życie przyjąć i wedle niego sprawy swe prywatne i publiczne prowadzić. A człowiek przeznaczony ma to światło słowy swemi m czyny swemi Francyi podać, do wszelkich spraw narodu zastosować, aby Francuz prywatnie i publicznie żył stosownie do wielkości ducha swego. A to podanie wtenczas uczynić jemu wolno, kiedy Francuz na stopień swoj dzisiejszy, tak różny od stopnia ducha swego, tak dalekm, od myśli Bożej, dostatecznie zaboleje.

Bóg tej ofiary wymaga. Niemasz boleści na tak przeciwne Bogu, - niemasz czci i miłości Boga. Ta tylko boleść wynosi ducha, a dary Boże dla zniżonego ducha nie idą.

Czasy się wypełniły. wola Boża zajęcia przez człowieka wyższego szczebla -- nieccofniona. Szczęście ludzkości i dalszych pokoleń -- od Francyi, jako narodu-urzędnika, zależy. Jeśliby Francuz wzbraniał się dłużej, dla zakopania wielkiego ducha swego, spełnić wolę najwyższą przez przyjęcie idei podającej się, - będzie budzony pobudkami niższemi, tak niewłaściwemi wysokości ducha swego a właściwemi stopniowi swemu zniżonemu człowieka. A człowiek naznaczony czekać będzie z spełnieniem swej powinności na wielką chwilę narodu zadosyćuczynienia Bogu.

3 lipca. 2848. Bruksella.

1842. Gloca 9. wysti, salace organizations, w stykeniu sig w bradel Brancusemi. Prest epoka; a troped ea sie dop lets et l'orma mennativana priorit es, alore terni os de secrebba, os jakim stanas w postante doon eslowinks, - Napoleon e welt Bods, a tice comparent in Francy: jeto die darriu engemoinicequeso postgoomi ra idea jest imistaem domej edeki, al rozasedezeniem ad mient bioma Pozečo, deer, elected all efwere earlies - obelegene statues of the forest week issisaica Store Store Sniedo a carnie. Urode press to estate organsus, sore tyle delit Profity as stapled uptate i respects, odporiedna wysokości dupas swero. Ukiś (sequies so france on tobelo a stella cin exos feve els sudons of ledison est. Rodows lause web'st mobos. tou of the to Snesdenses to lacks metso publ fentward obstone abesen encul the solution of the sales of the solution of t grandys me to dwinted on wielkie are prayedle dydie wrwyled i medle gielo entry and pryrates I publicate engralmid. A colowich presentation I enterpress we to intalto slowy examt & cryay swam francy; codets on waterlich upper decolutatate-A to committee and a supplied to the second of the second avy, bar risay of stoppin doons seeto, tak inlam of mythi sode, costateorn, a Crack sie wygeldtiv, note Boss galgoie graen orlowieke syreged snoreble wielers and the service and an army service of the service of the service is a service of the se aways a wissolveni etoculowi swent scitonemu orlowieka. A szlowiek aszawany cordicated aborder subjection and included the topological and appropriate and appropriate tensors

31

Słowa Mistrza, napisane bratu Kamińskiemu dla Rottermunda.

- 1. Cucha, łatwiej od innych dla organizacyi podatnej wyzwalającego się, drośą rozumu, drośą geniuszu wyzwalał, i ducha wyzwolonego na drogi ziemskie gruntowniej silił się puszczać, szukał prawdy.
- 2. 2 gatunku ducha miał pęd, miłość do tej prawdy, a ziemią zwikłany, nie miał miłości drogi i środków prawych.
- 3. Batwe wyzwalanie się ducha, nie od człowieka zależne, jest jedną przeciwnością w szeregu przeciwności życia; jest próbą od Boga daną, jak daru wolęności użyje -- dla Boga, czy dla mamony? Łatwe wyzwalanie się, czczone na ziemi, nie jest zasługą; użycie ducha wyzwolonego stanowi zasługe.
- 4. Wyzwalanie ducha drogą geniuszów, rozumu i t. d. jest drogą niską, bo bardzo niski duch może tą drogą chodzić, szczytu ziemskiego sięgać.
- 5. Droga rozrzucania ducha na ziemi, przed epoką ducha powszechniejsza, droga, przeciwna drodze przez Boga człowiekowi podanej, górę i wartość nieprawą na ziemi dziś zabiera.
- 6. Miliony takichże istot w prostocie, niewiadomości, niskości ziemskiej podardzone -- bo duch ich, choć wielki i wysoki, nie tak łatwo wyzwalający się, zamknięty nie z winy, ale z woli Bożej, jak u Brata nie z żadnej zasługi wyzwolony -- na drodze ziemskiej daru życią nie marnowały; stąd na ziemi były nieczem.
- 7. Westchnienie wieśniaka sławiańskiego, czystego, bo zamiłowaniem mamony, niższości niezbrudzonego, prostego, bo śpiącego, a dróg krzywych nieznającego, większeś jest ceny jak wszystkie płody geniuszów, przez wyzwolenie nieczyste -- mędrów. To westchnienie czyste przez same tylko wyższe duchy może być Panu składane. Uuch wszelki wyższy, niewłaściwie na drogi ziemskie z zamiłowaniem, z spółką pełną rzucony, wala się kala się i to skalanie expiować musi. Duch niższy właściwie jest geniuszem, rozumem i t.d.
- 8. Sprawa Boża przecina zapęd ducha na drogach ziemskich, gorowanie strąca. To małe u Boga czyni małość i na ziemi, a duch Bogu czysto służący, na drodze przez Jezusa Chrystusa wskazanej, tryumfować będzie. Ludy tej drogi trzymające się powstaną. W tym sporze ducha z materyą, nieba z ziemią, tryumf, długo ziemi dopuszczony, dziś przy niebie będzie; wyższe w istocie swej nad niższem gówować zacznie.
- 9. Ofiara dziś wymagana: Cześć w duchu Bodu, Królestwu Bożemu i wszystkiej wyższości prawdziwej na ziemi, pod jakąkolwiekbądź formą ziemską jawiącej się; -- w tej wyższościwiększe cenić ducha zamkniętego, jak drogami ziemskiemi skalanego, ciemnym blaskiem jasność pierwotną ducha sępiącego. Jest to trudna a konieczna ofiara dla ducha górującego na drogach ziemskich, bo duch ten musi w swem napięciu koronowanem na padole zmitrężoć się w przejściu przez zero, choć na krótko zgłupieć dla Chrystusa, zostać próżnym. (A ten będzie wszystkiem, co potrafił być niczem. "Skoro nie staniecie się jak małe dzieci" i t. d. A kto swego ziemskiego wielkiego nie opuści, do nicości potęgą Pańską doprowadzony będzie.)

miększej jest ceny jak wszystkie płody geniuszów, przez wyzwolenie nieczyste -medrców. To westchnienie czyste przez same tylko wyższe duchy może być Panu
składane. Unch wszelki wyższy, niewłaściwie na drogi ziemskie z zamiłowaniem,
z spółką pełną rzucony, kala się kala się i to skalanie expiować musi. Duch
niższy właściwie, bie bozwiejec no reprejerie i to chopoguoże, to oliara, to mijoże
grajści, oduzncję a czekaę cieublimie, czesto w nbokousenin' boki Bot na swej
psywiecze, odużneje post niekaj ni

is those, activity of larged ile order servi podetes; wyswall ladge trans-The patients docks wish ogd, without to tot organize a michigan william, and A. Tillens to tropic latet w prosencia, diewistorofor, alamost exercise sig tempting. I tym spores ducks a natery, siece a circle, tryum, dlure steal a sectioned oftens the lughe structed as tropage stemstich, he that the droites estatatat of acception to religion, of porozoose, to office, to eligina, to eligina, THE PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET - Managar Adams and the Control of the State of the Control of the Boga, - a reszta wybiegiem.

10. W umiłowaniu tych prawd, w tej ofierze ducha tylko czysta spółka nasza bratnia według Boga i dla Boga być noże.

11. A kto powołany sam tej miłości nie wzbudzi, to okoliczności życia do wzbudzenia zmuszą. A masz, pracie, wolę iść drogą jaką wybierzesz, - bo dotąd chodziłeś drogą przeciwną myśli Pańskiej i wielkiemu zarodowi twojemu.

Znam ten zaród i w imieniu prawdy do tej ofiary wzywam. Taką ofiarę i podobną dla ciebie widzę.

12. Dla idacego z woli po tej drodze mieć będę wielkie obowiązki; dla wybiegającego się nie mam żadnych.

30 lipca 1843.
Bruksella.

are to be a server of the period of the second of the seco do reputrently water fecul tot flow , singly to a comment of the state 

1843. Września 8.

Odpowiedź na list brata Ludwika Nabielaka.

Zasiew Pański przyjął się w tobie, ukochany bracie!! Możesz już żyć własnem twojem życiem.

Idź za znakami, jakie ukazują się tobie w twoim zamiarze, - a pierwsze twoje kroki ukażą tobie, czy to są znaki przez Boża dane. Nasze życie jest badaniem woli Bożej. W każdym twoim kroku rozsiewaj te prawdy, któremi jesteś przejęty. Nie obowiązuj się na czas bez granic, bo przyjdzie czas, że ciebie, bracie, wezwiemy dla odbywania z tobą pielgrzymki ku stronom ojczystym.

Brat twój

Andrzej Towiański.

8 września 1843. Lozanna.

.9 siales of .CAPI bys tut restall listores whencome leided a sie Leivsus inade? xeles exemple a - canalage mious we side to a great a fact size with a del aller, woll so tel. w gradiem two by knolar possisky t be prawdy, whicher tested nextigty. His chowiesus ele na crea desnic, to provide ores, as diette, treDo brata Wład. Alfreda Szerleckiego.

Pozdrowienie bratnie szlę tobie, bracie mój, przy westchnieniu do Pana Zastępów, aby ciebie utrzymywać raczył przez wieki twoje na tej drodze poznanej i ukochanej już przez ciebie. Na niej tylko wiekuiste i doczesne szczęście znaj= dziesz. Bóg Polakowi, co jest urzędnikiem Słowa Bożego, zapierać się ducha swego i żyć życiem niższem od ducha swego nie dozwoli w dniach tych wielkich upominku Bożego o spełnienie woli w Słowie człowiekowi podanej, w dniach nie tylko dźwignienia choradwi Chrystusa z poniewierki ośmnastu wieków, ale zajęcia obszerniejsze go pola dotad pogańskiego, politycznego. Polak życiem swem prywatnem i publicz= nem wedle Słowa Bożego przeznaczony ułatwiać całej ziemi zrozumienie i przyjącie Słowa; jako Polska dla całej ziemi, tak tułacz polski dla całej Polski pomocą przeznaczony. Ta święta powinność dopełni się ofiarą ducha dla Boga: 1) wydobyciem czucia polskiego, w którym jedyny na ziemi skład iskry ognia Chrystusowego, 2) wytrzymaniem statecznem tego czucia, 3) i w czynie wszelkim jawieniem -- a taki czyn Polaka życiem Słowa Rożego na ziemi polskiej będzie. Ramię Roże z taką ofiara Polaka na ziemię nieszczęśliwa zejdzie, Ojdzyzną dźwienię i można i świet= ną dla narodu - urządnika. Potega Chrystusa wielką stanie się na ziemi, jak wielką jest w niebiesiech. - i nic z innego źródła dla Polaka popłynąć nie może. A ta tylko droga przez naród urządniczy ziemia pozna i ukorzy się przed Słowem Rożem. Bracie! jesteśmy bliscy godziny Pańskiej. Biada, skoro powołany do służby Pańskiej w gotowości nie stanie; póki pora jeszcze, niech brat do ser= ca brata kołacze, więzy ducha bratniego miłością swą zrywa. - Wzywam ciebie. bracie, abys jako uświęcony sługa Pański do tej służby jął się, owoce czynów twych dla Pana składał.

Twój brat

Andrzej Towiański.

10 czerwca 1844. Solura.

1844, Czerwca 10. lo best a fit, altreta scentechtedo. Postcontenie bratala asi tobie, bracia moj, prav. sestobnienta to rana destants, any clepte utravaysed rangel organ alexa twoje on toj droden poznacej ( nyochaned juk order ciehle, we olej tylko siekulate i doggases szczacie zn. ddatons, see rejeacout, on togs oreginistes slows Rototo, andiores as toone and to tenfroom dolates added to the town of the second to the se -braid exivt ein doctor a denetou ivoletaciso electa a rice etacidese o ocesos otests choractus a ponterki ofenescu afekt, ele sejecta obeternicies to gode total codentation. solityoznedo. Polek Eyeles eses urysetnes i publicaclost usual atmentuscus their takes beintake vicsoemsesus opered eller men Stown; lend Folske Tim Daiel stert, tek tainoz polski ila catel Folski pomona or sescreption. In switch to be it is a state of the form of the f cies crocie polekiego, a hidewa ledunt na ciest extra laimy pinia Chrystasosovo. 3) sutervandem atatecapem tedo cancia, 3) is a cavote mercalin jasteniem -- o tale cayo folgen two total en ctetra exet and antical cayou care totale and a state of the cayou could office folder or stemps of accepted a cidates, Cidavana Pratonta t moins to Sutate det ille ancost - organista. Fotage Chrystone etelet ateleta eteleta eteleta. of denvior stelle of the steel ofower Roter. Present Jesteber Voleto voltes de la company to singly endeking a dotowodod nie stanie; nekt hore jesteze, niebb brat to seres orsts kolocke, angar inche breintede alicetts and grynn. - nyvas cielle. bracks, thus take deviscopy alose Fabelt to ted artikey like ats, eache curnes .febride' ent all down 10 gearges lake. solore.

1844. Września 12.

Na pularesach Stanisława Chodźki, Franciszka i Szczegnego.

Dla zbierania owoców ślubowanych w dniu dzisiejszym, ruchów ducha Chrystusowych, a to dla rozszerzenia i praktyki Słowa Bożego w Polsce, a przez Polske na ziemi, bratu (N)

Brat Andrzej.

12 września 1844. Solura.

ole shierenia avocca flubasavon a data istelegesve, ruceos inco Orrestandayor, a to ils rogamenta i resttekt Stora Roseso : Polece, a orser . Plet elegate 1960. ,ermica

0 malizeństwie

bratu Stanisławowi Chodźce.

Mężczyzna pierwszy z urzędu swojego daje ton niewieście, w ruchu swym ducha łączy sie z niewiasta. To spółka świeta duchów, to świetych obcowanie. Duch tak połączony prze na pokrywy ciała; stąd serce i wszelkie czucia, żądze z tego prawego źródła płynące, życie ducha na ziemi, życie Słowa Bożego szerząc Za ruch ducha w niewieście zwyczajnie ogień ciała, kraina nerów, magnetyzmu, przy śmierci ducha bierze sie. To straszna próba wierności dla Roda, to ostatni ziemska pokusa, czy mężczyzna wzbudzi energią ducha, aby wyższe jego, duch, iskra Roża, nie było pochłoniętem niższem niewiasty, ogniem ziemskim, nerwami, magnetyzmem to jest ziemią doskonałą; aby duch ziemi przez kobiety panowanie swe na ziemi szerzący, życie ziemskie potężne, życie pogańskie, bo z potęgi cia ła ołynące, słabszego a kosztowniejszego życia Chrystusowego nie zatarły; apy niższe nad wyższem nie wzniosło się; acy sztandar ducha ziemi nie górował nad sztaniarem Chrystusa. Tu ofiara dogodności z ognia, ziemi, niewiasty, z tego ro dzaju słodkiej a zgubnej niewoli ducha. Ta fatalna a potężna kosa ścina i nisz: czy przez wieki wschodzące zarody Chrystusowe, auch ziemi przez kobiety panowanie swe szerzy.

Taką energię ducha wzbudzić brat Stanisław powołany. Róż daje mu pole do starcia się z duchem ziemi. Brat Stanisław zrobić sobie powinien ideał żony chrześciańskiej, z ruchem ducha Chrystusowym; do teżo ideału dociskać niewiast, będzie. Ona ma jeżo iskrę przyjąć, z tej iskry wznosić się i miasto przyjmo= wania jeżo do życia swojeżo, do dożodności swej zlewania ożniów ziemi swej, da jedyny dowód miłości, kiedy życie swe świetne a ziemskie na życie jeżo mniej świetne a prawdziwe zamieni, ducha ziemi zwycięży. To będzie obiarą ducha jej dla Boża, dla zbawienia sweżo i dla osoby, do której sympatyą czuje. Tak tylko brat Stanisław stanie się prawym mężem podług myśli Bożkiej; tak tylko sztandar Chrystusa w związku małżeńskim powiewać będzie jako dotąd sztandar ducha ziemi powiewał; tak miasto jarżmienia się wzajemneżo, wzajemnej niewoli. spółka ducha Chrystusowa, braterstwo, prawdziwa przyjażń, wolność i postęp, zamiast tarcia się i kary, w małżeństwach nastanie.

14 września 1844. Solura.

-----

1844. Mrsessia 14. eludedes i eu o Wesocran olerassy a sessio swojeto dale ton niewiesole, w ruchu gwyw ducte lacey els t niewiests. To ecolve exists donot, to tratyon outcoverse. Ouch tak colapsony orde on comments that same t asset to cooler transartedo prevedo areije pivoso, avote naces es elemi, evote Sione Poieto arenaso on much lucks a niested of the office of the party and a state of the contract ower fittered doors bisera star To strustes orthe storeout its Poda, to externs sienske pekuse, esy režezygne szbelel obendla Sucha, oby wyzeze jeże, duch, taken cota, ere esta mobilonistam nitages micalists, conten des ere per anter. elemental viet to lest closic last var it the last constant and the constant of the constant o ese ne gient ggarago, évois riamekta notagne, avoie pogafakta, ho z potega ota te pivosom sistemato a Mosetowels laueto dyola Constanto ale zatariv; str Ten feronit din immis short refrestra von tels ciscimas sin hemsiva ben estito on otet a jutanimain . imein . elect a laconfoich exelto if . eachard a suchastae sein i sates cook enteren a sateret al . smeet Toreia tendets a teistofe et at ozy organ stekt geografice warony Charathrows, dock ziowi nerew toutety bands av ole and exected. mind on meet ton . weetowood notationto tout tisbroom enough absence what wrold feebi quicismo sidos diones astelesas dens limete relegi a sie signess of obrasictate of the servence docted the servence of the black of the bl desire. On an 1940 Indee provided a tel labor wrongly at a test open or . On tel of all the contract and the design of the contract of the cont a took earlies of the control of the jet ale Borg, distablished a selde la proposition of the property of the later of the control of the later of the la cultur and charter affice to be to white account the bluete weighted there to the doobs stord contained; tel reacts dende on a section as a residente of section of the section of section docto decora, orgin also, orgin also, orginal appropriate, wolands i contra colorade depote alors a sure a sure best destant trainer

Braciom Franciszkowi i Szczesnemu, udającym się na pola Waterloo.

Bracia!

ldąc za waszem czystem natchnieniem, spełnijcie służbę waszą na polach Waterloo.

Błagajcie tam Fana Zastępów o łaskę połączenia w duchu waszym Słowa Pańskiego z czynem. Połączenie to wyniosło Bohatera, a co na polach tych mocą złego przerwanem zostało.

Błagajcie tam, auy Pan nie dopuścił w samem dziele odrodzenia się i ratunku człowieka, jako dopuścił w wielkim wstępie, urzerwania myśli naj=świętszej, uczczenia dziś przez człowieka praktyką.

Niech to połączenie w duchu waszym Słowa Bożego z czynem postawi was na przeznaczonej wam wielkiej drodze Pańskiej, niech usposobi was do służby w Sprawie Pańskiej, a duch Bohatera, wielkiego urzędnika Słowa, poświęci was na czyny, na które, przeciągając dziś najświętszą misyą, prowadzić was będzie.

Brat wasz

1 października 1844. Solura. A. T.

tate. Federalentes 1. itso as weaker daystem autoholentem, sodinitied cluster waske First joie tem Fans Funtjoon o inske polygrenia a Jupha wangym Stone Pakekieso a paymen, Folgozenie to avalosio Foreters, a co na polsch tyde goda sieto orzervantom zostato: i retunka osiosieke, jeso oppidelt a mielkia setepie, przeprania svili na te and texel, accorded this preez catosies analtria. orante Pakastel. - a took Ponsters, wielkiede organika slowe, soduleci was na ozvar, na które, brzestatając izić najbiletsza misva, prosid ras beizic. .A&& # mainverma 1 a&& 1

Bratu Aleksandrowi Chodżce.

Czuję potrzeby ducha i serca brata Aleksandra. Badowałbym się ze związ= ku jego, o ile ten byłby zajęty w tonie ślubowanym w Bogu przez urzędnika Słowa Bożego, którego sprawy wzorem dla człowieka być mają.

Nie było obowiązkiem moim badać, czy spoczęła myśl Pańska w tem połączeniu, oo to uczynić sam brat Aleksander był powinien. Stąd nie temu połączeniu
przeciwny byłem, ale temu tonowi, w jakim się czyniło. I duch niewiasty tej
dopominałby się w czasie swym, dlaczego nie z prawa wyższego ducha ale z prawa
niższego ziemskiego z nią rozpoczynano; stąd duchowi jej uwłaczano, ducha jarż=
miono. A poruszenie i wyzwolenie ducha niewiasty w mężczyźnie leży; stąd wdzięcz=
ność, miłość, życie Pańskie. Wężmzyzna z prawa ziemskiego czyniący z niewiastą
jarżmo jej lub sobie motuje, narzędziem ją lub siebie czyni, a zawsze od spółki
ducha oddala. A w spółce tylko ducha myśl Roska, Chrystus; w spółce tylko, w
prawie ducha wolność człowieka.

W dziele dzisiejszem miłosierdzia Bożego niewiasta w prawie ducha swego wolna w spółce z mężczyzną, w braterstwie bez adoracyi, czci i zabiegów zewnęt= rznych dla jarzmienia ducha czynionych, żyć życiem Pańskiem, postępować łatwiej powinna. Sprawa leży na wolności ducha przez człowieka dziś odzyskującej się, jarżmu tylko Bożemu, słodkiemu, co jest prawdą, wolnością, sprawiedliwością, człowieka poddając.

Duch twój, bracie Aleksandrze, w tę stronę zwrócony został, czułość pusz=czona; pełna twa wolność, praktyka tonu trudniejsza dla ciebie. Wysileniem tylko ducha, ofiarą ducha Chrystusową w wolności i tonie staniesz. A ta chwila wolności twej i tonu twego da tobie światło Pańskie i opiekę Pańską w tym czy=nie, stanowiącym o życiu twem i o wiekach twych.

Mówiłem i pisałem w tej materyi do brata Teodora Rutkowskiego i dla brata Stanisława. Akazaniem tobie drogi, zastosowaniem idei podanych, służyć tobie gotów jestem. Błagać nie przestaną miłosierdzia Bożego, aby tą wybraną garstką, fundament kosztowny kolosu Sprawy świątej, od "szelkiego skalania zachować raczył

Twoj brat

Andrzej Towiański.

17 października 1844. Solura.

Ku jedo, o lie ten Britov astety w tonie blohosenym a Roda przez arzątatko Slone Access, byd -warmers all memors warmer byd water ale byto oberiggales mois belief, ony spongels syst Federa a tem poiscose ninoration over the season of the desired and define the term of the country of t of section of the tent tonoria w jakis ste country and tonor and tonoria inposinator ate w casale swys, diamete a prewa system with the corner alono. A correction to wear along attended to we control of the service of the service at the service of the se nost, miloso, žvole Padewie. Witezymos z prama zienskiedo szymtacy z niewiast jarino jel lut sobje dotuje, najvedziem je lut sisole czyni, a zamane of spoitt duche edicie w subject tylko duche evel fosks; Chrystus; w softes tylko, x cione adout sivery w similar charce entre feet in new telefat afaist w wolne w spotos F roso liverate and sinterate of a resyspess s entore w enlow remyor the investments duobs countryby, but typies Establish openioned intuitie Duck that, headth illewenters, w to atrong sardsony zostal, cadiost on a-Allyno et a seriorie aport & Loconton w ewasnieurdo edout easie . esser astal nto, stanowiggym o zyoto them i o wickesh twych. stantshays, Quaranter toble tooks, and ones their potenyon, staty toble Jotow jestem. Blated ale organism alimeterists Betato, aby to average earsts. to pastalernika toda. APPE FOR

O służbie w Rzymie. Z listu brata Gutta do brata Mićkiewicza.

Od dnia przyjazdu (1 października) do 21 cisza. 21-go, kiedy On gotował się do zaczęcia wielkiej służby, powstała w nocy nawałność, której gwałtu opisać niepodobna. Śród ulewy odbieramy rozkaz wyjazdu najrychlejszego. Już tu nie uległ On, ale wszystkie koleje odbyć powinnością osądził. Nie opiszę zajadłości władz wszystkich: rozwiążały się furye i rząd kardynalski wydał swe owoce. Tłumaczenie się miejsca nie miało; zatykano uszy. Wysilenie ich było na to, aby siłą zewnętrzną nie dopuścić widzenia się z papierzem. Stąd wszystkie drogi do niego były osadzone, zawarowane. Czy to z wiedzą papieża czynione było, nie wiadomo. 24 października o godzinie 9 z rana Rzym opuściliśmy. 25-go z Ronciglione wydał On pismo do papieża, na którego wręczenie brat Ram poruczenie otrzymał.

atos no glade of 18 .evelogis of fertinal elsen I) ibsetts of the of it or sometimes are down or a substitution of the second of the secon - tioned a cardal draft o ladator a rena Haya opused that as-se a foneit-

# O zamieraniu ducha bratu Romualdowi Januszkiewiczowi.

Szatan nie leka się ducha ale człowieka żyjącego w tonie ducha; a takimi są ci, którzy nie dają znaku życia, jak np. Pierre-Michel i brat Rembow-ski.

Co to jest życie ducha na ziemi? Życie ducha jest to życie najobszerniej= sze ziemskie w tonie ducha i ta sumienność, aby nie było w duchu, coby się nie okazało w ciele, w czynie (tak żył tylko Chrystus). Zbójcom Bóg łatwiej prze= baczy, a takim nie przebaczy, bo godzą na myśl Jego, że wróg złym duchem prze= bija ciało, a my nie przebijamy, puszczamy ducha osobno, a ciało zostawujem zimno, jak np. Falkowski.

Ten, co na moja mowe nastaje, łaje mnie, ten się dzieli mojemi ruchami, tylko fałszywie, ale ja go mam za brata; ale ten, co jak statua słucha mojej mowy, z takim żadnego nie mam braterstwa.

Piekło teraz głównie zasadza się na tem, sili się, aby ubić Sprawę, powiada: Chryste Panie! co Ty tu masz się mieszać do panowania mojego na ziemi;
Ty masz swoje niebo. Wszak ten, co był z tak wielkiem życiem pod mojem berłem,
w Twoim tonie nie żyje, zamiera.

Przebijanie duchem ciała jest to przybieranie, przyjmowanie większe ducha. Ta ofiara dla Chrystusa winna być: 1) w duchu, 2) w ciele, to jest w rozszerza= niu się duchem, w przebijaniu ciała duchem, 3) i w czynie. Na tem dzisiaj cała Sprawa zależy.

1 listopada 1844 r. Solura.

askini as of the transfer and the sound in the nu. Elected Lichel I brot reminer chazato a cheta, a czynie (tek tyl tylko Chrystas). Sbojcom Rod Yatatei un: bije olajo, s av nie przebijamy, puszowany docho odcho, s olajo coalewalem silventien on Mat .orris Legister to the charters. Mariers. Problem to the final terms of the community of the state of the state

1844. Grudnia 23.

Na pularesie brata Michała Chodźki.

Oby Bóg błogosławił i prowadził ciebie, bracie, na twej drodze, na której masz połączyć prawem Słowa Bożego ducha twojego z twojem ciałem i z twoim czynem dla okazania się przed Bogiem i bratem, czem jesteś. Gromadź tu skarby, któremi łaska Pańska obdarzać ciebie zechce, dla ułatwienia tej nowej drogi twojej.

Twój brat

Andrzej Towiański.

23 grudnia 1844. Bazylea.

Attlefold eletety eterr elegica to astart tout to prompt the stante, breate, us two tractes, or twoin oxygen its oxesants are present soutent bratem, exem lastee. Second to 1845. Luty 20.

### Odpowiedź Stróżom Siódemek.

Przyjmuję wolę braci moich trzymania się drogi Chrystusowej we trzech ofiarach jako skarb Sprawy Rożej. Na tej tylko drodze spółka nasza bratnia; waxtejxtytkoxirotzexnoszataxkokosux w tej spółce pomoc dla mnie konieczpa; na tej drodze posada kolosu, który Pan dźwigać zaczyna.

20 luty 1845.

.08 0740 .081 NOTE ... 

## Objaśnienie idei o urzzędach.

(Wyjatek z listu prywatnego).

Co robić z urzędem -- jest najważniejszą kwestyą do rozwiązania. Słuchać urzędu -- iść do piekła; nie słuchać -- iść do piekła. Wszystko więc na rozwiązaniu tej kwestyi.

Najstraszniejsza przeciwność idzie od urzędu. Urząd powinien myśl Bożą wyka=zać, ucieleśnić i prowadzić do jej spełnienia, a on wykazuje myśl ducha ziemi, szatana i pędzi do jej spełnienia; czyli Bóg dopuszczeniem swojem poddaje pod szatana, a urząd jest jego pierwszym organem.

Mikołaj, Filip, papieże, od wieków tryumfują, bo broją, a potęga Poża z dopuszczenia zasłania ich. Jakoż mniejsze występki karane a straszne zbrodnie pod zasłoną — i to rozpacz, choroba rodzaju ludzkiego (człowiek bez światła Bożego nie widzi w tem sprawiedliwości Bożej) —, a temczasem to nic więcej jak z rachunków mniejszych lub większych odpowiedne owoce, a potem idą stosowne cierpienia. Na tej samej linii jest możność, arystokracya.

Najtrudniejsza rzecz uznać, że urząd od Boga jest i który istotnie do Boga prowadzić powinien, wydobyć myśl, szanować i spełniać.

Miałem ojca nieugięteśo w tonie ziemskim, wielkie mi przeciwności stawiał: wszelkie czucie, sentymentalność, Jłupstwem nazywał, a ziemię rzeczą, realnością Wyśl na urzędzie jeśo leżącą wysnułem, szanowałem i spełniałem: przez to urząd ojca zwaliłem. W uszanowaniu nie ustawałem, i ojciec mówił matce mojej: "proś do, aby mię tak nie szanował, bo umrę".

Myśl urzędu wysnuć, szanować i spełniać, z takim służą potęga Słowa. Na moim ojcu rozwiązuje się Słowo.

Niech Polacy to zrobią, tak Mikołaś dziś ginie, zachodu słońca nie doczeka; a jak tego niema, tak samo szarzanie się: Polacy z Mikołajem czarzają się.

Mikołaj, z dopuszczenia Bożego, bicz Boży; pędzi drogą niebożą a ku drodze Bożej. Otóż 1), skoro to widze, myśl Bożą wyczułem, wysnułem, wydobyłem; 2) korzę się przed nią, szanuję ją w urzędzie; 3) spełniam ją, to jest idę, spieszę na drogę ochoczo, z miesze ku Bogu, z miłości zbawienia mojego, Ujczyzny mojej i człowieka, a idąc, postępując tą drogą, wzywam na nią wszelkiego brata, kata nawet mojego, a urząd jego zły ustaje, Pog chłostę usuwa.

W Kole samo tarcie się żółcią, nerwami itd., a Bóż będzie dawać coraz morsze urzęda, aż zmusi do chwycenia myśli, spełniania a szanowania urzędu.

Adam jest tem dla Koła, co urzęda Kościoła dla chrześciaństwa. Jedni niewolniczo korzą się, drudzy odszczepbają się, a urząd będzie tryumfować, bo w szarzaniu się urzędu góra, i Bóż Mikołaja, Filipa, Adama, papieża zasłania, aż póki tym sposobem (jak wyżej) nie będą zabici, podniesieni lub zwaleni.

Papieża pokonywam = snuję myśl, spełniam, szanuję, chcę u nóż jeżo to okazał.

Chrystus pierwszy dał teżo przykład: spełniał myśł Rożą wyższą, a myśli niższe niespełnione szanował w urzędach; uzdrowionych zawsze odsyłał do kapła nów. W tem zwycięstwo moje w Rzymie: dlateżoż głos mój do papieża pod potężą Bożą i, jak ci wiadomo, robi wrażenie, a kłótnie, pisma itd. to szarzania. Dziś na tem niedola podwładnych: konserwator powiada: "Roża chwalę, kiedy ide za urzędem" - a urząd prowadzi do piekła - ; liberalista, odszczepieniec mówi: "rozbić urząd!" Pierwsi ulegają, isudzy szarzają się.

Dziś najwięcej do tej idei zbliża się niewiasta: ulega urzędowi męża

a swoje dobre trzyma i robi

ordere the the ordered and the (aviateway atail's satisfied). Signification of the state of a state of the .tylaswi tet pinersinger on , tests accol Taya at dissipline a , windicade tel of clatemore i bidesiatou , cas sessess, a drust jest jest decree , sessess. witness, Tills, capiete, of wieken trynificate, baroncie, a cotesta Tota c Topismosenia adalanta lon. Jakob wolejeze występiń karane a stratena akadante situist and delected) challated elected adexedo anchemon et 1 -- section too income, a set refer a .econo geretocalo especial del ecuretoria wormsen a art element ter same birdl dear someto and an element Wister ance misualstate w tonte mismassim, willfile of organizations of the state of assolves esonose, esonose de estados de estados de estados est do, any mie tek nie esanowal, bo omro". less colegy to geolis, tak stillers lake three councils along the finerens; Foren. Otto 11. skore to wilder with Bois averages, wysouten. vriobyles: 21 t paintake, - a tago, mestapping to dept, kayers on of a resulting breats. (etc. a respect to the state of the s more and the second of the second and the second an at divers come, or not without the area contrated that the state of th Process to a code economic reinfers with stone - magnesson reinfer Tieve o .psalya atof fave fulnious : feffystu olai fat typenadu estavet por a ten empotype me attente a transfer and to united a transfer met a constant and the co live settelgesossic .stellegedil :-- File or istempe gage --- Protesm as " -- Line allowaters in the contract to the same at the contract of the contra Firm it devent event witness of

a swoje dobre trzyma i robi. Wąż nie daje przystępu do domu żebrakowi, księdzu: ona żebraka w ukryciu zatrzyma, niewidomie wesprze, wykradnie się do spowiedzi. A to męża irytuje, zabija; widzieliśmy tego przykład na wyższą skalę.

Chłop w części to robi względem pana: nie szarza się, szanuje pana, a swo je robi; jęczy na złe urzędu a nie naśladuje. A chrześciaństwo złe księża naś= ladują, a konserwatorowie złe rządu.

Chłop widząc nierząd księdza mówi: "a to kara Boża! " a możność albo poddaje się albo burzy się. U chłopa, u żon dobrych ani poddania się ślepego ani żółci. Niech tak Koło zrobi, a wolne od złego urzędu będzie.

Žona dobra, widząc brojącego męża, urząd swój, niepracującego w warszetacie na utrzymanie domu, dzieci, płacze; a kiedy papież broi w swoim warsztacie, to powiadadajć, źe to Chrystus! Zła żona, pijaczka, mając męża pijaka, broni go, nie pozwala mówić przeciw niemu i powiada, że to "mój majster, mój mąż". Otóż to jest spółność grzechu. Tak i Koło dla wspólności grzechu powiada: "nic nad Adama!"

Bok 1846.

of series is a fact too for devotet not b rapolite u .sir yared only ale ale obed ste, lu ousiscanega, de la Coopetiel eta Zoos, al labares maiso dels ligitas de la checopetica de la constante of day, out describe, might prompt a contain. It to said extent, the contain, out : etabaca encests renogloses alf old I set .odosas techlos teet. cl 2010 Wiensch Teo Dol Kolta

O spowiedzi.

Słowa, przesłane do Urzędu przez brata wodza; otrzymane w Paryżm dnia 8 kwietnia o godzinie 10-ej.

"Bracia w dniach wielkich Chrystusowych niech czynią ostatnie przygoto= wanie w duchu, aby wedle idei, którą otrzymają, w dzień Zmartwychwstania Pańskie- go rozpoczęli dzieło zmartwychwstania Polski przez zmartwychwstanie urzędu Pols= ki -- emigracyi.

w tym dniu służba z emigracyą otwiera się. Proszę braci, aby maznaczoną prawem Kościoła Chrystusowego w wielkim tygodniu spółkę komunii z Chrystusem i z bratem dopełnili w duchu i formie, spowiadając się i komunikując.. Zurich, 5 kwietnia 1846."

Zgodno z oryginałem.

E. Januszkoewicz.

load. Saietais 3. . tetolive ca t pipers, perseather fordicada, persex analis activament a Personal attachment -orotes de electric de la company de la comp madis a Jachur, atri media 1301, story ofreymads, a deter Smant myobwetania Pedesian o maximum all dates and the contract of the co \* tva lold sindba & entarages of where ste. Proses brack, aby mesoacsomosa tayada e fienges estada Utatokyl a fileta a chawcentayada etologo medara fr . . oriektermed I fis opiete mode, stonel i udoot w lifetest asterd s i Somion, & twistels 1968. T .. d. Januarkonia.

Z e b r a n i e dnia 19 kwietnia 1846 roku w Zurich?

Obecni: Karol Różycki, Romuald Januszkiewicz, Dominik Iwanowski, Jan To-wiański, Teodor Pouguera, Anna Gutowa.

Cieszny się i dziękujmy za łaskę nieba, że nam pozwala podwójne święta wielkanocne (polskie i ruskie) razem przepędzić. Jest to zafewnienie czystości ducha waszego. W chwilach tych ważnych nieby nieczystego tu się utrzymywać nie mogło.

W kilku tych dniach, bracia moi, dużo wody ubiegło. Ach! dużo! Niech woda biegiem swym wszystko oczyszcza.

Koło składa swe owoce. Nie można sądzić natychmiast; owoc z krzywości często ledwo w kilka lat okaże się. - Dziś oddaję się kreśleniu drogi prostej, nie zajmuję się krzywościami; orzez krzywości wyjaśnia się droga prosta.

Wkrótce, bracia moi, rozjedziemy się. Daję wam dni jeszcze czasu -- korzystajcie z widoków i pięknej pozycyi Szwajcaryi, gotując ducha waszego do wielkiej pracy. Zawezwę was do przyjęcia Głosu do Emigracyi.

Wielka na was praca spada, wielka powinność w przejęciu się tem, do duch ucieleśniony podaje. Bez tego podania przez człowieka Królestwo Boże potegą swą przeć nie może. Chrystus okazał wolę Bożą w Słowie Bożem, okazał w sobie siedm epok Słowa; przez wieki do tego punktu Łaska prowadzi lub furye pędzą.

Odtąd pozycya emigracyi zmieni się. Skoro prawo Boże na widownię wychodzi, człowiek do owocu zawezwan. Pismo to samo z siebie proste, przystępne do każdej dobrej woli; kto drgnie - zespoli się, kto odrzuci - pójdzie pod furve.

Biada nam, jeślibyśmy słówkiem niepotrzebnem lub wyskokiem z ducha (eter) mieszali szyki Boże. Tego Bóg ukarze jako targającego się na czynnośći wiekami trudu i hory okupioną. Puścić rękę to mniejsza, ale puścić ducha bez karbu to zbrodnia. Lepiej kraść, rozbijać, jak mieszać szyki Boże.

Naszym obowiązkiem oddawać drogę prostą (czyli przeprowadzać przez siódmą część epoki. Krzywości brat robi? puszczać je prostą drogą; inaczej zgubi się.

#### Operacya przez owoce.

Bóg chce, żeby złe było niszczone przez miłość; silnie tego strzeże. A kiedy człowiek nie przyjmuje i swą czystością (formą świątą) zasłania się, wyzyw Boży odrzuca, Bóś dopuszcza szatana: "nie chcesz się garnąć do mojego światła, noddaję dię pod siłę czyli na przeszastanie szatanem". Przeszastany staje się czułym i miękkiego ducha. Szatan, wstępując w człowieka, podnosi człowieka do wielkości olbrzymiej; jako duch złego w postaci własnej otwarcie działa, form nie przybiera. Wkrótce, kieuy wola Boża wydobędzie człowieka z wa pod mocy szatana, człowiek bez łaski w swej nagości waka jest suchy jak skała

Brat A... na wyzyw kilkakrożny łaski w swej suchości zostawał, pięcioletnie wysilenie się moja na obudzenie ruchu Chrystusowego w nim bezowocnie puszczał, w chwili ostatniej ofiarę ducha swej matki odepchnął, poszedł na przeszastanie szatanem; będzie przez

Charact w part aret ernoty at eine a fig a a d o Chaddi: Ranol Rispaks, Romania Januarkiewicz, Dominia Inanowski, Jan Toelaneri. Teoton Wonoment Anga Gangas. rigivenous (polekie i Pughie) ramem orespectant, west to safemniente unvector-Hisch soft bisdom says wazystko corystors. Role sellate twe owore. Mich modes eadeld detyennisat; ower a krayword; -- neers towest and saw staff are training to the tearons of and the agen to sprodure Legis) bride, combided, is a meseral poyed toke. sie et orionies (strine engo) (restotere ene i et entresa ein relecte et e. enters, rottelle die pot site cayet, or present pretent pretent. Transcrateov etals are exclusive to mightiest decreas seatest vertexes a colonician i militare are at ate delated to the consultation. Ascessor, big of all hotel Arthrotatic delocates oct noor seatens, detonich her lesks a seed attodes angen food foo

Ton despotyczny i nerwowy. Działanie ich objaśnione przykładem.

Ja chcę jechać do Einsiedeln. Mam silne postanowienie o tej lub o tej godzinie wyruszyć. Ton despotyczny opiera się mojemu przedsięwzięciu, siłą swej ziemi uderza na organizacyą, zamyka w cztery ściany. Ciało moje więzi, ale ducha mojego nie krępuje: duchem mogę być w Einsiedeln.

ron nerwowy Ludwika XIV na wiadomość, że mam postanowienie jechać do Einsiedeln, czyni pewne zgięcie, okazuje gest aprobacyjny, zarazem czyni wysilenie jakby odwrócić: podaje projekt przechadzki lub wprowadza inną materyą, z punktu na punkt przenosi, a nakoniec ducha i człowieka uwięzi, zbałamuci.

Ton despotyczny postąpem cywilezacyi przyjął w części ton Ludwika XIV, i kiedv przemocą wpłynąć nie może, używa broni Ludwika XIV.

### Nerwy.

N e r w jest ziemia najsubtelniejsza. Jak tylko duch wchodzi w nerwy, doznaje rozkosz, łechtanie się, zaspakajanie ducha fałszywe. Ta rozkosz z tonu z tonu niższego zabija prawdziwe życie.

Nerwy obaliły chrześciaństwo.

Brat Ferdynand, ropóki mu nie wykazano, że jego nerwy w parze a duch kamień, żyłami drgał dla Chrystusa, aby odwrócić wszystko od Chrystusa. On dotąd ani jednego ruchu Chrystusowego nie uczynił.

Dziś nerwy więcej męczą i krzyżują Ducha Chrystusa, jak przed 18-ą wiekami Żydzi mędzyli i ukrzyżowali ciało Chrystusa. Ukazanie się krwi Chrystusowej (w Tilly) staje za przykład najboleśniejszy. Wojna na drodze Bożej wylew nerwów francuskich uleczy.

Gdyby forma dziś czyniąca się przez kobiety była wyrazem ducha, byłyby to anioły; ale, że jest z nerwów, z ziemi, więc oszustwo. Marya .... wszystkich oszuka -- Polskę, Rosyę i t. d. Pod takim płaszczykiem siedlisko okropne.

A... największy grzech popełnił, kiedy począł się unosić do rysunku dwóch głów -- jakby mówił przez to n.p.: ja z Folską skończyłem, wszystko zrobiłem; chcę umrzeć spokojnie z temi aniołkami, oncę w niebie na łonie Ojca żyć.

Rysunek o psie cierpiącym, w ofierze przez siostrę A... ukazeny, było to starcie się tonu niskiego linni Bożej z tonem wysokim a nie na drodze Bożej. W tem jest cała historya A...a. Przykładem tym powinniśmy przejąć się: w tem nasza potęga. Pies w horze pełni swą powinność, tyle jawi co może; więcej czyni, niźli ten, co szuka delektacyi z aniołkami. Są to dwa tony: pies i głowy; przez nie objawia się idea.

retain, exvol compa sargore, olugade conteredentation, estimen cardi nystiani ne goodt pessacei, a devograc igone i caloniesa imiget, chairmac. dufy fuyner here permy contrass of a liefe a menter a teel of tele pricing no ofer annexes and order order order order order order order order the test only distance distance was mesentance to the content of the test of the

pojedynku List do brata Karola.

Idea poljedanku.

Doszka mnie wiadomość o pojedynku brata Adama z bratem Sewerynem. Jest to ostatnie wysilenie złego a pokusa dla cie= bie, bracie Karotul aby ziebie z twojego stanowiska sprowadzić. Brat Adam człowiekiem swoim lub po śmierci duchem swoim, a musi damatuxx wezwanie 15 sierpnia dopełnić.

Złe pokonywa się tylko ofiara ducha.

Pojedynek tryum= czy narzedzia Sprawy Bożej.

Ofiara ducha, nie krwi przelewem, nie bronia pogańską złe pokonywa się. Fojedynek jest dziś największem zboczeniem od drogi chrześciańskiej a szczytem drogi pogańskiej, ziemskiej a nawet piekielnej, - tryumfem piekła, bo pozbawieniem organizacyi duchów przeznaczonych dla Sprawy Bożej ratunku człowieka, fem piekła; nisz= a które tę służbę, tę myśl Bożą tylko w organizacyi pełnić mogą.

> Piekło podaje dziś szczególną pokusę: dogodzić żółci, zlew źółci pogańskiej uczynić, uniknąć ofiary chrześciańskiej, wywingó się od wezwania Rożego, myśl Rożą potargać, usłużyć

Pojedynek dla słu=piekłu, na szczycie chwały podańskiej stanąć i nazwać to ofia= di Sprawy Bożej ra dla Boga, szczytem chrześciańskim. Dziś pojedynek między jest zdrada Spra= sługami Sprawy Bożej jest ostatniem naraganiem się z prawa Chrystusowego, jest zdrada Sprawy Bożej. WV.

Twoj brat

15 października 1846. Bichterschwyl.

A. T.

.Dingletico tobi Consider whethe wind the contract of the contr Severyness, west to setatnie westlente stato a posses ils ster. bie, brucie derolaj aby diebie a two electricade atenda surparialo. . Threach sindress it signed xxxxxxxx isos Offers duces, ale bert orgaleses, ate broats bodalers of thost servetoredeales a augustes drost posentates, atemptic water telvery set Alex Solar poset states account, and white of the out to be well as a state of the average ate of markents Poteto, and fore potertat, metadye

// Notal dila sipstry Celiny. Zebranie braci dnia 1 października 1846 roku w Rychterschwyl, dosłownie jak się odbywako spisane. Ustęp końcowy, którego brak we Współudziale, II, 47 - 56.//

Temi słowy zakończył Wistrz nasz służbę swoją; klęczący błogosławił siostrę Celinę na pielerzymkę jej chrześciańską. Czując, że wybiła godzina siostry tej, że czasy jej wypełniły się, że to ostatnie było dla niej wezwanie Roże przez sługę Rożego, – do dłębi ducha naszego poruszeni byliśmy. Tu siostra Celina zajaśniała nam gatunkiem ducha swojego. Ruchy ducha jej czyste, słowa żyjące, prawdziwe, energia jej chrześciańska, na zawsze w pamięci naszej zosta= ną. Tak sie skończyło to pamiętne dla nas zebranie, wiele nadziel nam czyniące jako złe na tak ważnym punkcie Sprawy Rożej zwyciężonem zostało i gdzie niedolę, niewolę, śmierć ducha widzieliśmy, chorągiew Chrystusa wolności, doli i życia ducha wznosić się zaczęła.

#### Pismo od braci.

Siostro Celino!

Bracia przytomni niniejszej służbie, dzielący ją, ofiarujemy tobie i w pugilaresie, któryś otrzymała, umieszczamy wierne jej opisanie, a to na świadectwo i na pamiątkę spółki naszej bratniej chrześciańskiej żłuwnuw, którąś= my zajęli z tobą w czystych ruchach ducha twojego, w czystym wylewie, w otwartoś-ści twojej chrześciańskiej dla nas i w prawdziwych a żyjących słowach twoich, czem tak mocno rozradowałaś ducha naszego i napełniłaś go słodką nadzieją, że pracia nasi temże dopuszczeniem Bożem zatrzymani, idąc w slady twoje rozpoczną chód swój po drodze powołania swojego.

W wielkim interesie naszym, w wielkiej żądzy naszej, aby pierwszy urząd nasz, brat wieszcz, gwiazda Sprawy Bożej, w spełnieniu myśli Bożej stanął, aby osiągnął wysokość ducha swojego, z której przewodnictwo nami Bóg powierzył jemp, - wypraliśmy jednego z pośród siebie, siostrę naszą Karolinę, uprosiliśmy ją, aby niezwłocznie udała się do Miluzy i upoważniliśmy ją do złożenia tam Wodzowi na szemu gorącej prośby naszej:

aby te pamiątke naszą oddał towarzyszce męża tego, tak dla nas drogiego, tak dla nas ważnego, a to w akcie uroczystym, który duch nasz w oddaleniu dzielić będzie, i przy krzyżu białym, który wódz nas wzniósł na ziemi francuskiej, spełniając w tem wolę Bożą;

aby pod ten krzyż ofiary ducha wezwał towarzyszkę męża tego (jako już wzywał wielu braci żołnierzy swoich z wielkiem błogosławieństwem Bożem) do ofiary
ducha, do chodu po drodze chrześciańskiej, do owocu ziarna Chrystusowego, do
czynów, do życia Słowem Bożem, do dźwigania dobrowolną miłością ciężaru lekkiego,
jarżma słodkiego i do pomocy w dźwiganiu tak towarzyszowi żywota swojego jak i
braciom, współtowarzyszom służby;

aby przyjmując siostrę tę do spółki swojej, żołnierza pod chorągiew swoją, uczucia nasze, jęk nasz, śluby nasze do ducha jej przeniósł, a jako sługa żyjącego Słowa Bożego potęgą Słowa Bożego Mostateczny dopominek uczynił o spełnienie myśli Bożej na duchu jej leżącej, o służenie wedle myśli Bożej bierwszemu urzęd-

Telles setadniste non deignaten isota suchete. Again ind canaten atom stark concerns and thirten along the concerns and all anteless of cluschois ore were to . Towns to one LT Bracia preparate similations destrict destricts of another tobaelectro a manufaction and or tracked observation and the states of the s we set of a tong a court of the two jets, a carety a vilence, a carety and a flotes of drague heat their dispusaceaster Spans retransant, they a stary though respective diging vested for the season on the first the way reserved the residence of ness, rest steered, totale deman fotol, y spetalent term, seen ortains transland to the manufactor of the manuf south on all ded total towards and tell asset and tree et au tek its nes esteeter e to a choic oriczystyn, bittey dock a of talenter teleil of service to the total blatter, both mee control of the contro -use ful card) reserved a service of the service of innes, to shold be ingle-coprecipited, is sweet stares Chrystaeswate. In every to the stones forms in a device of the least of the t art otelous alongs buckeys and the topic and the topic are sent to the second of the sent the second of the seco erectom, webbitswerkyses sitter: any pravious temporary to do and the sales and the sales are the sales a relvi esuas casa. a lectros ra tel edent de executor. a sen der . summiniess of linvaco serimonol entostrick chains moderate to chain a moderate of the avait Hotel on ducke let lekapet, o sindonia nette avait Robel blamazenu arrestnikowi naszemu.

Tem, siostro Celino, dopełniamy wszystko dla ciebie, co w słabej jest mocy naszej, a całą przyszłość twoją polecamy nieograniczonej potędze, nieograniczonemu miłosierdziu Bożemu, polecamy sumieniu twojemu i bojaźni twojej sądów Bożych. Postępuj jakez zaczęła pod chorądwią pana naszedo Jezusa Chrystusa, podrodze podanej i objaśnionej tobie przez sługę Bożedo; służ wiernie bratu urzędenikowi naszemu, podaj jemu ton, nić wielkiej misyi jedo, jako wolę tę Bożą w spółce z nami sama poczułaś, a duch nasz towarzyszyć tobie, służyć tobie nie przestanie. Silna miłosierdziem Bożem i miłością braci twoich współtowarzyszów służby i miłością ludu polskiedow oczekującedo wybawienia od naprzód powołanych braci swoich, zapłącisz Bogu rachunki, opóźnienie twoje zastarczysz i łatwo staniesz z towarzyszem żywota twojejo u kresy twojej.

Rychterschwyl, dnia 8 października 1846 roku.

(Podpisy braci:) Alix - Rosalie - Amelie - Bournier Emile - Foucart Henri - Fouqueré Théodore - Gutt Ferdynand - Guttowa Anna = Januszkie wicz Romuald - Iwanowski Dominik - Paszkiewicz Teofil - Towiańska Karolina - Towiański Jan.

# Słowa brata wodza pod krzyżem białym

Siostro Celino i wy bracia dzielący służbę moją!

Śtajeńy// na tem miejscu uświęconem błogosławieństwem Bożem dla Sprawy świętej i licznem spełnianiem tu, przez sługi Sprawy 🎢 świętej, woli Bożej.
Wiłość bratnia chrześciańska braci moich powołała mnie na to miejsce do czynienia służby z tobą, siostro Celino.

Z siostrą przyjętą przez Mistrza i Pana mojego pod chorągiew Sprawy Ś-ej zespalam się; zespalam się ze wszystkiemi uczuciami, obowiązkami, interesem, żądzą i ślubami Mistrza i braci moich. A spełniając żądanie ich, opisanie służby dnia 1 października b. r., tę posadę na żywot twój, siostro, i na wieki twoje podaję tobie, błażając Boga o miłosierdzie nad tobą.

wszystko już tobie, siostro, powiedziano, wszystko wyjaśniono; wiadoma ci teraz przeszłość i przyszłość twoja i mało mnie z miejsca mojego dodać pozos= taję.

Długo, siostro, dźwigałaś krzyż twój czarny i na towarzysza żywota two=
jego tłoczyłaś go. Bóg w nieprzebranem miłosierdziu swojem wyzwolił ciebie z
pod mocy złego, na drodze chrześciańskiej postawił, do chodu po niej wezwał,
pod jarżmo słodkie, ciężar lekki Słowa swojego, podał krzyż biały, ofiarę chrześ=
ciańską. A jako krzyż ten, pod którym stajemy, jest znamieniem woli Bożej coraz
silniejszego budzenia Francyi i narodów powołanych do ofiary ducha i ciała, do
pełnienia woli Bożej w Słowie Bożem, do chodu po drodze chrześciańskiej, po
drodze wielkiego ich przeznaczenia, tak i ty, siostro, do tejże ofiary, do te=
goż chodu pod tymże krzyżem ostatecznie wezwaną dziś jesteś. Bierz więc i nieś
w weselu ducha krżyż twój biały, stawaj na drodze twej chrześciańskiej, szykuj
sie pod chorądwią Pana naszego Jezusa Chrystusa i bądź pomocą do niesienia tego
krzyża towarzyszowi żywota twojego, abyście, jedną całość bratnią chrześciańską
stanowiąc, powagali do niesienia go braciom waszym, współtowarzyszom służby w
Polsce i człowiekowi.

Straitetori Josefor i promovi alceiane erecelco , aretco distretecita crea tron oferi Sintela this tolesch east text elici tencinistati I tenebes as book a rich at elem ower , etal tele tel fele tio , act belog , meses i world and to a navi care populate, a last towarrayary toward tobie, story prosectable. Sting mriosterizion described best best best to septimentales best switch; sections for a security of the test sections incious tored nvortered all this a parterently last roth. - slive reinming - sileck + elicach - wils (:locat velote) Staffedgy's on ter winiste office better and entered and entered the paramy Alegan suminist to. order bords bords bords bords total feletat. to crystante signify a toba, sloping office. samplet, freshe twode, imploteson indistricted of the refrages to a ser, agges a closest wieters in commission is not a second to be the contraction sighby loss t postations as to open a signot tool, eventure, t be a cit . regs has alsharisative c mes selected . Plant stellos erece rechris ; outsi to the category conted alego, satisfied and color; alatavela post etosto, desistad de l'est tooi orare, i re tonaravene tyant tent elusic illowses metans ofsentraceis menerosadeih a set .ob expressit their to the design of the design of the season to the season of cod derino etotate, oteta lenki Stove anolego, podet hegy histy, office overe stateurs, a texa meret ten, not betong stateur, jest tennishien most botes one all nie javelo hadrents are por house of accompanyon is offer a state of class, de tot or acceptable of the state a waseld doors brays two! pisty, stone) on trodes twel christeleties, -vest Analysis towareversel tympts twojest, apparet, tetta cassas bratain oberetain ata lowisc, powerest do niesients to bracion reston, wenditoware reston !

Przyrzekam ci, siostro, służyć w miłości i spółce mojej chrześciańskiej.
a z miejsca mojeżo lopomnę się w imieniu Poża, w którego Świętej Sprawie stoję,
o zdradę Boża, dopomnę się u żołnierza odbieżająceżo chorążwi swojej. upowiązek
moj wszystko tobie przedstawić nakazuje. Wszakże mam miła nadzieje, że ujętej
nici powołania twojeżo nie upuścisz i że ciebie, stostro, w służbie mojej prawe
dziwym toarzyszem i bratem zawsze widzieć będę.

A teraz w spółce naszej bratniej pajajmy na twarz przed Panem naszym Jezusem Chrystusem, polecajmy się miłosierdziu jego, a uszykowani pod chorągwią Jego najświętszą, w imię Jego idźmy, gdzie On krzie prowadzić nas będzie dziś i w wiekach naszych. Na co tobie, siostro, spółkę moją, usługiwanie moje wedle powołania mojego ofiaruję, na co ciebie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa błogosławię.

Brat twój i sługa

Karol Różycki.

13 października 1846 roku.

Pod krzyżem białym na ziemi francuskiej.

#### Poczem siostra Karolina w imieniu braci rzekła:

Jako przenosząca na to święte miejsce uczucia braci moich, zanoszę jęk nasz przed ciebie, o, Roże! Wspieraj towarzyszkę żywota pierwszego urzędnika naszego, korną powołaniu swojemu, a z oporną uczyn, co mądrość i sprawiedliwość twoja wskaże. Wy, prochy, składamy miłość naszą, żądzę naszą, aby święciło się imię twoje na ziemi, ale nie nasza a Twoja wola niech stanie. Zwróć oko miłosierne na niedolę, na niewolę człowieka. Niech już nie idzie zatrzymanie myśli twojej, Słowa twojego przez urzęda myśleż Twojej. Słowa Twojego.

Ty, siostro, služ wiernie pierwszemu urzędnikowi naszemu, spełniaj prawo chrześciańskiej niewiasty, stań się dla niego złotą koroną.

Na pamiątkę ślubów naszych daję tobie w imieniu braci obraz miejsca teżo.
na którem je stwierdzamy.

Na obrazie∉ napis następujący z podpisem siostry Karoliny:

"Obraz miejsca, które świętem stało się dla służ Sprawy Bożej, ofiaruję tobie, siostro Celino, na pamiątkę służby na tem miejscu przez Wodza naszego dla ciebie spełnionej. - Dnia 13 października 1846 roku."

Nastepnie rzekł brat Emil. przydany z wyboru Koła francuskiego:

"Chère soeur! Je vous ai fait la promesse de vous donner toute mon
assistance toute mon dévouement, cette promesse je la renouvelle dans ce lieu.
Et en vous donnant ce témoignage, je suis l'organe de mes frères Français dont
je connais les sentiments. Suivez maintenant la route que vous avez acceptée,
montrez-vous la femme chrétienne, et vos frères Français vous seconderont de
tous leurs efforts. Dévenez cette étoile pûre pour notre Frère Magistrat, déstiné à nous conduire vers notre salut."

Przytomni zawołali Amen! i odeszli w skupieniu ducha i modlitwie.

Akt ten jako się odbył dla pamiątki z mojej strony, do pamiątki braci moich

toke elwards tede two chards w later a fastal w win sounds to elen souls a ele reteto ek etalaten sita men afranta lelosakan binatatento eldet odregan per ator cowolente tache to be a state of a stat A termy w sporce cased brathical palaton on twar press Pages coacym Jest alst-d ann distance wint at alle On third occurated and alle day I w wiekon asaryon, we no tonie, aloutro, endive wois, defullmente mole wello Reat toof I stade the transport trais or my belt metusert ran though warning, wy, proces, extension that we water one of the cold of the col teris one terak . close dosin clos close allered asset storate . Insis en sloat elet . otelor trotel area trotel area area area trotes. Stone to telegraph tower down devoucent, or the ordered jette francourtle family the cleared and the state of the st established format warelesse wellkeets I thema iletowes transfer a com torne idestration, understance is the part of the companies of the

52

Nost es de l'entretien du frère B ... (Italien) avec le M.... le 21 juillet 1849. (Ces notes ne sont nu revuees nu corrigées par le M ....)

4----

1. Eclaircissement sur l'idée des vies successives.

Envisageons l'idée seule dans la vérité. Dieu ne fait que créer et élever vers Luis ses créatures dans la vie éternelle. Cette vie éternelle d'esprit c'est métemps vose. Votre vie éternelle a commencé il v a peut-être 100 ou 200 siècles et elle durera toujours. Votre corps ne vit qu'une 60-aine d'années et ce n'est qu'un des passages de l'esprit. C'est la metemps vose. Dieu dans sa sagesse a reglé ainsi.

Je vais vous expliquer celà. Sur la grande ligne de Dieu, ligne droite - qui commence au néant et aboutit à Dieu, il v a plusieurs dégrès: rochers, eaux, arbres, animaux, qui sont gouvernés par la force seule, ensuite vient le dégré de l'homme, dégré où commence le progrès par l'amour, par la liberté. Celui qui marche droit sur la ligne, ne tombe pas sous la force; il marche sous la loi d'amour, mais aussitôt qu'il pèche, qu'il meurt, qu'il depasses ses limites au delà desquelles la force seule règne, aussitôt qu'il se tourne vers l'enfer, il tombe sous la force, id marche comme un arbre. Dieu pour créer l'amour lais la liberté. Dieu donne à l'nomme ce qu'il aime. Si tu aimes l'enfer, va vers l'enfer et réconnais ce que tu aimes, éprouve, goute, rassasies-toi des fruits de ton amour.

Votre vie actuelle est dans un des passages de votre vie éternelle, il volonc la metempsycose. L'homme verrestre réjette la metempsycose parcequ'il ne croit pas à la vie éternelle. Et cependant Jésus-Christ, quoique Dieu, était enfant, descendu de la droite du Père; il était pendant quelque temps dans l'ignorance, ne savait même parler, comme tous les enfants. Dieu dans le corps de l'enfant c'est la metempsycose. Et si le Père pouvait mettre son Fils Christ dans le corps de l'homme, que peut-bn dire de nous pécheurs?

Il est dit dans l'Evangile: Jean c'est Elie. Je connais maintenant Elie sur la terre, j'ai avec lui la fraternité parfaite. Dieu, par suite de ses services anciens, lui a confié à présent un poste important dans l'Oeuvre.

2. Aclaircissement sur l'eternité des paines.

Notice seule desir c'est de contrendre l'Avaneile. Il n( v aura pas d'autre loi jusqu'à la fin du monde. Tout de que nous lisons dans l'Avaneile est vrai. L'enter eternelle est une expression qui n'est pas exacte, on l'a traduite de l'hebreu et la traduction litéeralle d'est pour les siecles, mais toujours rour le temps (do dewneso czasu). Aujourd'hui d'est l'eroque où l'honne connaît le vrai sens de J. Ch. Lieu a plusieurs instruments dans sa fatrique pour élever ses creatures vers luiù l'enter est des instruments manaxaximamique qui travaillent pour de but; mais il v a le terme à l'ection de cet instrument."

8. Rolairoissement sur les anges Sechus.

Le chretien ne peut dire avec certitude que ce qu'il sait. Vous ne pouvezt pas ci-

Colfice Continues and the second colfice Colfi TO GIT ENTERONER WITH THE STREET A SOUTH OF WELLES A SOUTH OF THE WARRENCE AND SOUTH OF THE PARTY OF THE PART Transport was the the set of the Jensey be partied tra - effect entitliants an entit elerate them to the attack constitue area of to talen a temperature to the control of the contro The season of th the town of the trace of the tr interior and me to seminar it was in the boar er and to a seminar it and the board provided for entresses, resuch sessons ventrally works where the morning Francis non no Tours sie sales and and the selection of the sie of source are started dons (a wedge-only open in the second of the and sends entrope as there wished a cred it with the capable dealer Throng st sont us. C "engrand set sont throng the safe field of the control !! the transfer of the section of the s The contract of the land of the second of the contract of the BEST TO THE CASE OF THE CASE O er en de de la constant de la consta



Najozoigodniejsza Panil

Bogu niech będą dzięki, którego błogosławieństwa przyzywa chłopek polski, darść ziarna rzucając na rolę, - że jakoś pod koniec życia widzę, żem całego nie zmarnował... Żyło się, żeby powiedzieć prawdę, ot nie bardzo po Bożemu; były błędy, i duże, i złości trzęsły i słowa nieoględne z ust wypadały. Ale, najczcigodniejsza Pani, coś dziwnego (albo raczej: dziś mi jasnego), ilem razy brał się do pióra, myśłom niechrześcijańskim, nie polskim, stawał na przes: kodzie i rękę prowadził w stronę poczciwą duch watki mojej ś. p., która dzieckiem ucząc mię stawiania liter do przepisywania dawała mi dwa wiersze następujące:

"Majświętsza Panno formuj moją rękę, Bym mógł opisać Syna Twego mękę."

I temu to wpływowi, oraz wspomnieniom ojczystym ludu i ludzi dobrych, których dużo spotkałem, zawdzięczam, żem pisanem słowem prawdy wiecznej nie obrazuł. Że zaś to, co się robiło, acz z miernymi zdolnościami, przydało się na coś, przekonywa pismo twoje, najczcieodniejsza męczennico polska, oraz głosy dobrego ludu, który w kilkaset osób w powrocie z Rzymu odśpiewał mi, wywołując podzi-wienie Włochów:

Bože, coś Polskę przez tak liczne wieki Okrywał płaszczem potęgi i chwały ...

Co mi tak skruszyło serce, takem się upokorzył przed tą gromadką chłopów w siermięgach i tak rozbolał bolami narodu, że o tem z Bodiem tylko gadać...

Idźny, posoujny do końca życia, pomyślałem sobie, a pomocy szukajny tem, dźzie ona jest: mięc naprzód w źródle, które ileż mnie razy marnego człowieka ciągogło do siebie, i w młodości dając łaski otwierania się prawdy niewypowiedziane i sny najsłodsze i najtajemniejsze i dotykania wszelkiemi sposobami. W źródle, powtarzam, i pomiędzy bracią dzieciennego serca, nie uczoną, niedyplomatyczną, prostą a, jak się Chrystus wyraża, ubogą w duchu, czyli nie rozumem, nie naukami, a sercem, bezpośrednio w związku z prawdą wieczną będącą. A któryżby to pierwszy? A no otwórzny kartki służki Bożedo Andrzeja , pomyślałem, a rozczytajny się w wiecznych prawdach i do takowych dostrójmy, prosząc Boga, aby na zrozumiane, na posiane – jako chłopek polski doprasza się – błogosławieństwo łaski ku owosowaniu udzielił.

Polskie dziedi oto niedawno poklęknąwszy, jak przed czym dobrym, prosiły "pobłogosław!"-- a jam się zawstydził nikczemności mojem i wymówiłem, cały mając się niegodnym: niech wam Bóg szczęści wedle zasługi waszej; jam niegodny.

Księgę Andrzeja przysłał mi zacny brat Begey, więc czytam; alebym życzył sobie posiadać takową, nie dla użytku literackiedo, bo to nie literackie, ale żeby codzień do takowej jak do dobredo przyjaciela i brata zaglądań, a rozpodadzać się i utwierdzać.

Andrzej nie piśmienny. A chwałaż Bogu, że nie piśmienny, bo gdzie dużo ludzkiej wiedzy, jeszcze więcej pychy. Pomiędzy tymi, których uznał Chrystus godnymi Królestwa Bożego, nie ma mowy o uczonych w pismach. -

Najukochańszy brat serca mojego Mieczysław Darowski przysłał mi żywot ś.p. Ludwika, ukochanego towarzysza twojego, najczcigodniejsza pani. Znam więc oboje i wiem, coście przechodzili ... krzyżowa droga, ale kto jej nie przeszedł, nie zna życia, błąka się i do upadku bez podźwienienia pochyla.

to see yet do att subtion and a marchonisms included the contract of the contr minutes often replaced to the property design and the property and the property of the propert the first of the second of the -colotel - cir executor fining society but a society of togetheress in year maken conforming and conservations with any other and thought man shows the beauty will and Total to the season of the court bead or bed in the same alegand to the the todered aid profession t senalet lage, we also at swidery, be dietel durch bulgators, torgan acted program, costellar tyris transce used threather

Polakiem dzisiaj być, o, jakże więcej trudno jak kiedybąd?! Fałsz i złe ze wszystkich stron -- aleć jest jeszcze i dobre. Widziałem tu w tym roku i panów i księży i lud, i słyszałem czyste dźwięki i słyszałem westchnienia, potrącając struny, nie wprost mówiąc: taki jesteś, ale w trzeciej osobie: tacy są. I przekonałem się, że to są cierpiący na suszę s e r c a ..i żeby xadzi je radzi odzyskać. - Boże, błodosław pracom prostych ludzi przynoszących miłość i siłe rozeznania.

Przyjmiej, nażzacniejsza pani, wyrazy mojej wdzięczności i cześci.
T. Lenartowicz.

west reliced to towns were the seeds of a train though the town and the course to be a serious of the contract of the contrac

to & Zavemby hoter, upon 1 [1850] (50) 7 Lister do Zasemby. Bog me del widnice i muie takse, ie od jakiegos crasu petryohysu i s'lechet. noic, spolancis breterskie it. sag tylke proingm brigkiem w usled nesrej braci rodekow; bo gdyly ihaciej byto, ine crey by they note sprany: juilyony i Polsky mid. Statego, skorom to famo whacy mytocytem is is artweche, hts rego rycie mie kramie monie, a monz eyour. I tacy ludie duris is, gurcuris is, re Pouraishi prysedt i pytalis\* po en myneds? Oto prynoiss to, argo my nie macie, arego nothomen dec' nie moriaie i'arego miec'nie bydsæcie, dopoki na Invocicie sig na fegs drogs. Physioth prawy ig cia chnercinishigs. Fragmenta jung bruljen lishi ber daby w Bibl Narod. (and rolf.) This ur 1118.

2 11 48 - Morra uzgnanica mosh.
- 100 egr. do sfredary Dem Pol. 1848 (pred 25 III) na Tren.

Grago Sun astron fruith, first liber more of the liber more of t Creonta uptapieme frem · Solation (chel). Merissenshi " re Luma- life fo? divinual that krat ? " 1848 Polisha (Swin patriot: 1848 duel? liga Handorg whomawhien 1848 Neurojowski a Whol. - fam.? C3 XT ST Myd. Drieu-Krah. 1848 v. anna 2 Rejterion Gierprova Mofrus i drieria stra m Honsionce Rej. Jana. Lwin 1858. Jana. Lwin 1858. Tana. Lwin Iss. Frata Tad.

Różycki powiedział Nabielakowi, że nagłością czynu swojego wzglę= dem Dzwónkowskiego chejał przeciąć ten harl harl, który znadazł miedzy braćmi z powodu dziełka Dzwónkowskiego.

Otóż to właśnie jest ten despotyzm morzący: zamazać każdy spór, uciszyć swoją welę, co petrzeba zostawić do załatwienia samymże braciom. Jest to wdawać się w robotę Boga, przecinać ją. Ton morzący i despotyczny razem, bo każdy ton fałszywy prowadzi z sobą koniecznie inne fałszywe, tylko w rozmaitej ilości z nich.

Ten ton przewodniczył na zebraniu 9 listopada, i dlatego powstałem przeciw niemu w moim liście.

I pretrest sh. polat :15:

... z'le sig stato, le w moin lisicie de br. Karola bracia ardre orgn aroga i potegniaja mis za to. Pournni byli' wziaść to jako ostreżenie braterskie, a byliby okarali prier to mitoric i creizi alla Brawdy, to jest miloric i creici de de de Chryshus wegen, który po daje ludriom u kerte. Prandrie swoje ciato i krew, (i jest odnucany u kardej prantie orniconej. ton Sprany jest mige pod strang kardego z nas, który troning how framy. Man prans i pourhuosi bronic go mecenko kerdemu, rahicholmek bytoly jego stanowsko w Spravie, namet preen og voni kola. I w kej neery wie portaje sig jego sysomi. Nadurylismy wryskirk s'nighood die Boiegs, remeny. lismy snigtokradskien uryciem wrystkiego, co Bog nan 2 taski nog pomenys. Bog mi skrædkjem, re nie osheriam to nihogo pererguero, michnie, moure o ogole narym. Jereli hogo man na mysli, to tylho muie samego. O siebie one pued Bogien, bo pereli od peronyd mesterske cruje sig cryshym, ho sa inom pi takie, a ktoryd i ja marem udriar. Late why bizi sig pred Bogien u pieroi i iebro: Orpuici ui, Panie, bo wien, ie nie werierem, co cremirem.

and their object me to all a series to prefer done to SO DE A GA W LANCE ENGINEER SU AN FRANK BERNETON and insulation is accompanied Control of the state of the sta

Kredy podaje Brands, choéby nej vyrioremu ungstvoi, monasse ory papie i orori, po tej churiti protem mu rowny poner moj una, bo por Panusches porania pravdy blirinieme jest najvyriorym ungvem, 2 taski i woli Bonej - leto'ny sam jest Brawdg kto as podavanin Brawdy nie cruje tego, ten polaje Brande niegornie, ublia prawdrie. Sg jedrek warneli polavania prandy po dines? i. Mouny mands ay Rong der ena, ay Towiani: streme, og kotte. Im englene mæsa prævd objæver. sig u nanej stene, tem prørej tabor engelsie na jav. Pranda to drien, churry go wie potrafig regasis injernie. Mount age proudy ber iarlay orglyin.

- W Tece XIX
oh. 1860 wiers

Maj Mishr. Du

waring to

Tahor & It. DZ. wiers 2 × 1858
n weglednist!

- Where paid horwing Postame
Begunsch. Oshim Porde

me him mureyayer

woodsho oh 1858.

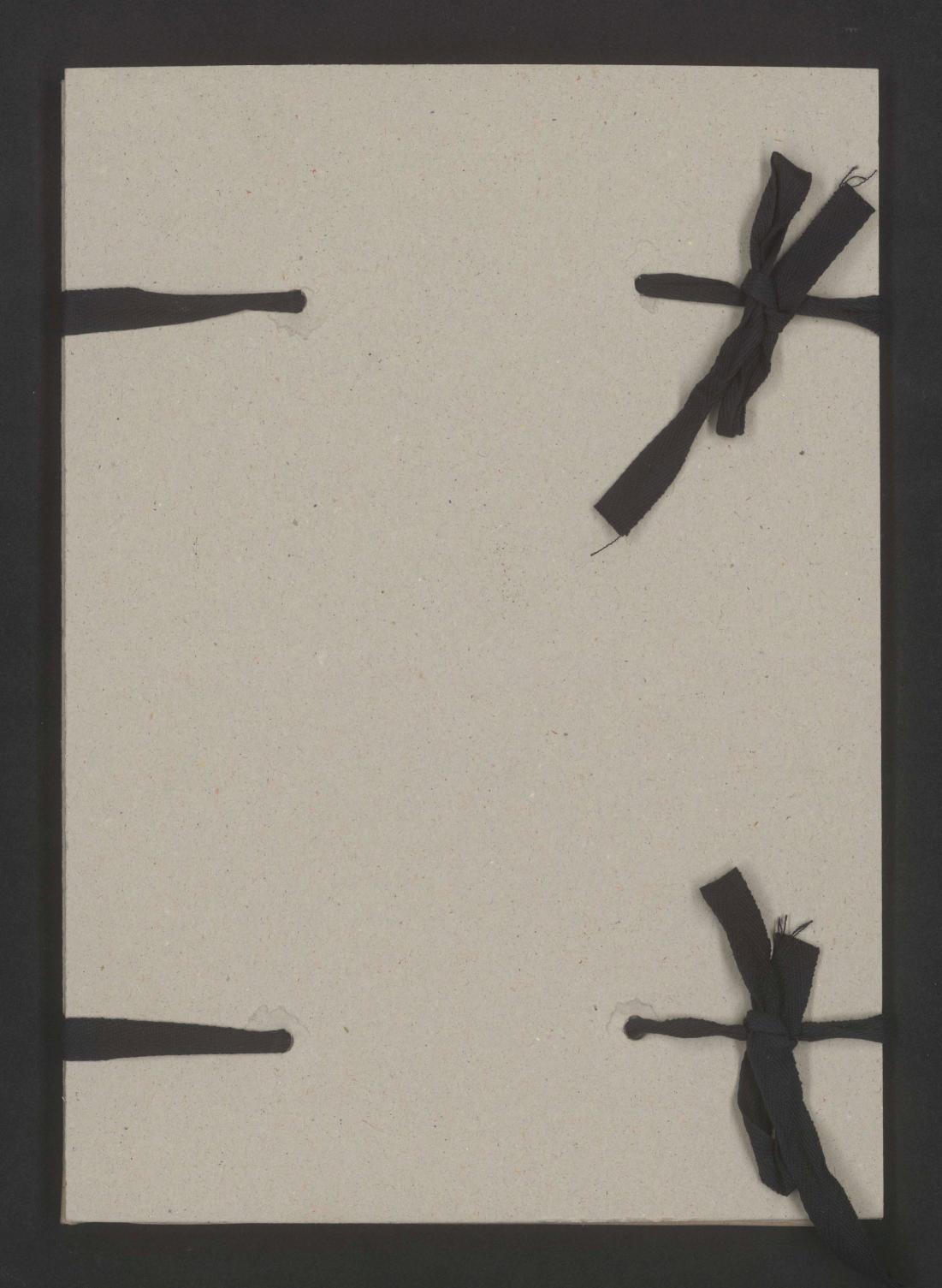